QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - Nº 13834 - 4,50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

VENDREDI 21 JUILLET 1989

Condamnations

à mort

en Turquie

La peine de mort pour sept

militants d'extrême gauche

PAGE 6

Des ingénieurs

pour l'an 2000

Nouvelles filières

pour des hommes de terrain

PAGE 9

**Action directe** 

Le juge Bruguière

lève l'interdiction

de communiquer

PAGE 8

**1939**-1946

année tembria

IV. – Drôle de guerre

drôle de crise

PAGE 2

**Festival** 

de Montpellier

Un opéra de Saint-Saens

L'élection du président polonais et la formation d'un gouvernement

# Solidarité méfiant face aux « ouvertures » Un calice empoisonné

Maigré les hési-tations affichées à le fin de la semaine dernière, le général Jaruzelaki voulait, au plus pro-fond de lui-même, être élu prési-dent de la Pologne. Il l'a finale-ment été, mais dans de telles conditions que c'est un calice ment eté, mais dans de telles conditions que c'est un calice empoisonné que viennent de lui tendre les deux cent sobrante-dix députés qui ont voté en sa faveur. Cette victoire ressemble strangement à une giffe, surtout si l'on se souvient que tout avait été prévu pour la faciliter, et qu'elle était discrètement sou-haitée par plusieurs ténors de

1

Après la débâcie subie par le Parti communiste aux élections législatives de juin dernier, la mésaventure du général Jaruzelski résonne comme un nou-veau signal d'alarme aux oreilles. veau signal d'alarme aux oreilles d'un appareil certes aux abois, mais qui contrôle toujours police, armée et services en tous genres. Le poste de président, en effet, avait été tout spécialement taillé à la meure du général pour placer hors d'attainte de Solidarité des fonctions de sécurité jugées essentielles à Moscou, comme le contrôle de l'armée. Il devait, en même temps, se comporter sur la scène ns, se comporter sur la scène intérioure en « président d'entente nationale ».

ólu sera-t-il maintenant capable d'assumer ce nouveau rôle jusqu'à son terme logique : la mise en place, d'un système n'ayant plus risn à voir avec tout ce qui a fait la vie d'un officier formé en plein stalinisme ? Il fut ministre de la défense au moment de l'invasion de la Tché-coalovaquie, et n'héelts pas, en 1981, à agir contre son propre peuple, quitte à faire valoir que c'était le seul moyen d'éviter l'intervention directe de l'URSS.

Tous, dans l'opposition, sont ion d'être persuades, même si beaucoup conviennent que le général Jaruzeisid semble, dans une certaine mesure, avoir pris conscience des réalités de son pays. N'a-t-il pas admis récempeus. ment dans une conversation privée avec une haute personnalité de la Diète qu'il avait dû « valncre beaucoup de résistances au sein du Parti, mais aussi en lui-

Mais il a aussi montré, lors de sa récente ren-contre avec les députés de Soli-darité, quel long chemin il lui restait à parcourir avant de trouver un langage propre à toucher ceux qui furent à la fois ses ennemis et ses victimes. Il vient de réltérer son intention de constituer un gouvernement d'« entente nationale ». Telle qu'il l'a présentée jusqu'à préministères économiques, au moment où cette économie fait eau de toutes perts), l'idée ne séduit nullement les dirigeents de Solidarité.

Mais, si le général Jaruzelski se rabat sur une solution plus modeste – constituer un gou-vernement dirigé par un réformateur de son propre parti, - la population aura-t-elle l'impres-sion que quelque chose a vrai-ment changé ? Ce qui s'est passé mercredi à la Diète est passé mercredi à la Diète est sans doute un fait d'importance mejeure. Mais, pour la masse de la population polonaise, la leçon pourrait être plus simple : la général Jaruxelski est toujours là, et Solidarité, qui pouvait lui faire mordre la poussière, ne l'a nas fait Les days mettles servet pas fait. Les deux parties seront tiement responsables de la



du général Jaruzelski

Elu président de la République polonaise avec une seule voix de majorité, en raison de l'opposition très mesurée des membres de Solidarité, le général Jaruzelski ne pouvatt que tendre la main à ces derniers, mercredi 19 juillet, aussitôt après le vote de la Diète. « Il est très important de parvenir à une coopération de toutes nos forces », a-t-il déclaré. Mais Solidarité rechigne toujours à participer au gouvernement.

**VARSOVIE** de notre envoyé spécial

La scène se passe en plein milieu du Parlement, autour de la tribune où se sont aggintinés, dans le plus grand désordre et la plus grande liberté, députés, sénateurs, journalistes et officiers du service d'ordre qui ne sougent même plus à intervenir. Ils attendent comme tout le monde le résultat. On compte, on recompte, quatre, cinq lois: « Il passe, à une voix près ». « Non, il lui manque une voix. » Enfin un élu communiste grif-fonne un bref calcul, le lit, pouce levé vers le balcon où le gouvernement attend, rongé d'anxiété. Le général Wojciech Jaruzelski a été élu président de la République populaire de Pologne.

Soulagement, bien sûr, dans les rangs du Parti, mais mêlé de consternation tant le résultat est piteux. Et douce jubilation dans les rangs de l'opposition. « On ne pouvait rêver mieux », confie une des têtes politiques du mouvement. « Une fois de plus c'est le doigt de Dieu », plaisante un autre. Comme le souhaitaient la plupart des dirigeants de l'opposi-tion, le général Jaruzelski est éin, ce qui permet d'éviter le saut dans l'inconnu jugé par eux prématuré et dangereux, ainsi que les risques d'une réaction brutale d'un appareil aux abois. Mais en même temps, les dimensions du camp du général sont réduites au strict

JAN KRAUZE (Lire la suite page 5.)

Un portrait du nouveau chef de l'Etat: « Les métamorphoses d'un général » per GABRIEL MERETIK - Page 4

Reprise en Sibérie, débrayages dans d'autres régions

# Confusion en URSS sur le front des grèves

La situation était confuse, jeudi 20 juillet, dans le conflit social qui secoue l'Union soviétique. Certains signes d'apaisement étaient perceptibles dans le bassin houiller du Kouzbass, en Sibérie occidentale, où la reprise du travail s'amorçait lentement. En revanche, les négociations entre les autorités et les comités de grève se poursuivaient en Ukraine, et de nouveaux débrayages étaient officiellement annoncés dans d'autres régions du pays.

Après l'intervention de M. Mikhail Gorbatchev au Soviet suprême mercredi et les « pro-messes » faites par les autorités aux dizaines de milliers de mineurs en grève, le travail a repris petit à petit dans le bassin houiller du Kouzbass, en Sibérie occidentale. Ce mouvement se confirmait, semble-t-il, jeudi 20 juillet. Selon l'agence Tass, la « situation s'est normalisée » dans neuf centres miniers sur

Sur les cent quatre-vingt mille ouvriers qui avaient débrayé, cer-tains depuis le 11 juillet, vingtquatre mille seraient retournés dans les puits. Une « large diffusion » dans la population du contenu de l'accord signé entre la commission gouvernementale et le comité régional de grève expliquerait cette « normalisation ». Mais à Prokopievsk et Kissilevsk, de nombreuses entreprises sont tonjours paralysées.

La vague de mécontentement

bass, en Ukraine, le second bassin affecté par le conflit. Les mineurs avaient refusé mercredi la proposition de leur comité de grève de mettre fin à leur mouvement de revendication qui touchait alors soixante-deux mines sur cent

Et jeudi matin 20 juillet on apprenait que trois nouveaux centres charbonniers étaient à leur tour perturbés : Vorkouta, dans le grand nord de l'Union soviétique. Rostov sur le Don, dans le sud de la Russie, et Dniepropetrovsk, en Ukraine. Les revendications des grévistes portent essentiellement sur les horaires de travail et les

Lire page 6 l'article de BERNARD GUETTA sur la situation en URSS

# s'apaiser rapidement. Les médias de Moscou restent par exemple beaucoup plus discrets et silen-cieux sur la situation dans le Don-

#### ressuscité PAGE 20

Le Monde LIVRES

Marie on la perfection fémi-

La provocation du baroque. Le cardinal Villet, we grand

commis de l'Eglise.

L'histoire, par Jean-Pierre
Rioux: Expertations de 1789. ■ Littérature française : la candeur contre la barbarie; le réalisme-fiction de Bernard

M Sciences : Le poème du cosmos; la preuve par la

Le femilleton de Bertrand

Poirot-Delpech : A propos de Roger Nimier. ■ La chronique de Nicole Zand : Une, denz, treis litté-

ratures tchécoslovaques. Pages 11 à 17

Affiot

Le sommaire complet se trouve page 28

### ouvrier ne paraît pas devoir Le sud de la France en proie au manque d'eau et aux incendies de forêts

# Des régions à feu et à sec

La sécheresse qui sévit et en Midi-Pyrénées. Le situation depuis de longs mois sur plusieurs régions du sud de la France aura de graves répercussions sur la production agricole. Quant aux incendies de forêts ils font rage au nord de Nîmes et près de Lacanau, en Gironde (lire page 28).

Sur le front de la sécheresse, l'Hexagone reste coupé en deux par une diagonale courant, grosso modo, de Cherbourg à Nice. Au nord de cette ligne, c'est la France verte. La situation y est normale, et les récoltes seront satisfaisantes. Mais au sud s'étend la France janne, celle qui souffre de la soif.

A l'extrême sud, on trouve même un croissant rouge, qui couvre une douzaine de départements en Languedoc-Roussillon

y est de plus en plus préocen-pante. Telle est la carte qui a été dressée, mercredi 19 juillet, par les représentants de plusieurs ministères et ceux de six agences de bassins hydrographiques, an cours de la séance que tient tons les quinze jours à Paris le mission interministérielle de l'eau.

Depuis le dernier bulletin publié par cet organisme le 5 juil-let (le Monde du 6 juillet), l'image du territoire s'est contras-tée. Des pluies parfois abon-dantes (140 millimètres d'eau sur le Morvan, 80 millimètres sur les Vosges) ont normalisé l'hygrométrie dans le nord de l'Hexagone.

MARC AMBROISE-RENDU. Lire la suite ainsi qu'un entretien avec le président de la FNSEA page 24

**AUTOPORTRAIT** 

EN ÉRECTION

Guillaume Fabert

C'est un vrai manuel!"

Régine Deforges

Bernard Pivot



PLANTE

Du PER de M. Balladur au PEP de M. Bérégovoy

# « Simplicité, liberté, justice, immédiatement disponibles ;

cupations », a déclaré M. Pierre Bérégovoy en pré-sentant, mercredi 19 juillet, le plan d'épargne populaire (PEP), qui remplacera à par-tir du mois de janvier le plan d'épargne retraite (PER), ins-titué par M. Balladur. L'ancien ministre de l'économie et des finances estime que le PEP ne pourra pas apporter « une contribution sérieuse » au problème des retraites.

La nouvelle formule d'épargne présentée, mercredi 19 juillet, par M. Pierre Bérégovoy au conseil des ministres ne bouleversera pas les rapports des Français avec l'argent : préférence pour la consommation et les économies

ont été mes principales préoc- méliance à l'égard des placements longs ; insuffisante prise de conscience des problèmes posés par le financement des retraites dans une dizaine d'années.

Le plan d'épargne populaire (PEP), sur lequel mise le gouver-nement pour développer une épargne longue en France, apparaît trop ambigu dans ses intentions pour élever sensiblement un taux d'épargne qui, depuis 1983, n'a cessé de baisser, et se retrouve maintenant à son nivean le plus bas depuis vingt-cinq ans. Très insuffisant pour répondre aux besoins d'investissements du pays et préparer l'avenir.

L'ambiguité n'est pas toujours un mal en économie, quand elle permet d'éviter des conflits graves. Mais, en la matière, elle a poussé le gouvernement à viser deux cibles à la fois, trop diffé-

rentes et trop éloignées pour que le risque de les rater toutes les deux ne soit pas important : aider les couches les plus défavorisées de la population à se constituer um petit capital ; inciter les couches aisées de la population à bloquer sur de longues années des sommes importantes pour venir en aide, à partir de l'an 2000, aux régimes de retraite par repartition.

Le premier souci est d'abord de justice sociale, parce qu'il vise à réduire les inégalités de patrimoine. La seconde préoccupation est essentiellement économique : un financement complémentaire des retraites par la capitalisation permettrait à la France - si la formule emportait massivement l'adhésion - de disposer d'une épargne longue, abondante.

> ALAIN VERNHOLES. (Lire la suite page 25.)

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4,50 DA; Merce, 5 dir.; Turninia, 600 m.; Alternagna, 2 DM; Aumicha, 20 sch.; Belgique, 30 fr.; Canada, 1,85 \$; Antillan/Récenice, 7,20 F; Câta-d'holine, 425 F CFA; Denament, 11 kr.; Espagna, 760 pea.; G.-B., 60 p.; Island, 150 dr.; Island, 1800 L.; Libya, 0,400 DL; Lusembourg, 30 fr.; Norvège, 12 kr.; Pays-Sas, 2,25 fr.; Portogal, 140 asc.; Sénégal, 335 F CFA; Suècle, 12,50 cs.; Saisse, 1,80 fr.; USA (orthurs), 2 \$.

ANS,

De septembre 1939 à mai 1940, c'est la « drôle de guerre ». Des mois d'inaction et de déprime sur la fameuse ligue Maginot, tandis que la Wehrmacht occupe la Pologne et que l'armée rouge envahit la Finlande, dont elle annexe une bonne partie... au grand dam d'une opinion publique impuissante. Et en parallèle la crise politique : le président du conseil. Daladier. victime de son irrésolution. démissionne et cède la place à Paul Reynaud.

PPELÉ à Paris par le nouveau président du conseil, je rédigeal, à sa demande, une déclaration nette et brève qu'il adopta telle quelle pour la lire au Parlement. Puis, tandis que, déjà, les intrigues bruissaient dans les coulisses, je fus au Palais-Bourbon assister d'une tribune à la séance de présentation. Celle-ci fut affreuse. Après la déclaration du gouvernement lue par son chef devant une Chambre sceptique et morne, on n'enten-dit guère dans le débat que les porte-

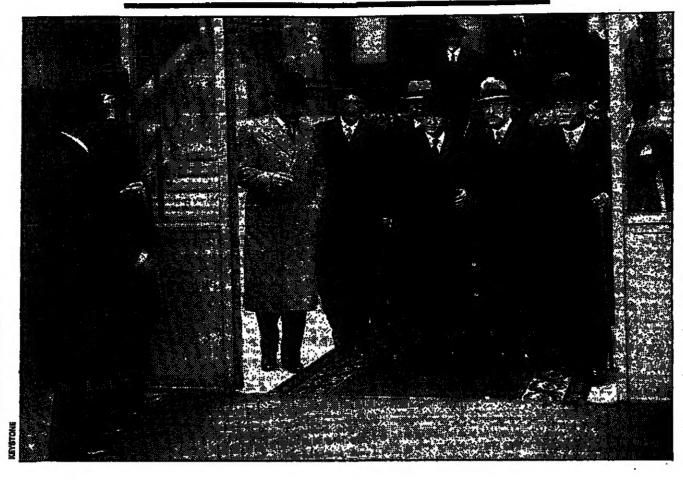

Mars 1940

# IV - A drôle de guerre, drôle de crise

parole des groupes ou des hommes qui s'estimaient lésés dans la combinaison [...]. » On aura reconnu le style impérieux de Charles de Gaulle, qui souligne ce que pouvait avoir de paradoxal, en mars 1940, la crise gouvernementale, une parmi tant d'autres, qui voyait Paul Reynaud succéder à Edouard Daladier.

Daladier avait déçu. Il payait les pots cassés de ce qu'on appela – et les inventeurs putatifs de la formule sont légion la « drôle de guerre » : des mois d'inaction entre la déclaration de guerre de de mai 1940. La réputation - exécrable - de cette période n'est plus à faire. Elle cut pourtant une logique interne résultant en fait d'un traumatisme, d'un constat et d'un pari.

Le traumatisme, c'était, on s'en doute, les quatre années de la Grande Guerre. Dorénavant, pour épargner au maximum le sang des Français, la stratégie serait défensive (Daladier exaltait l'« héroïsme de la défense ») et les opérations devaient se dérouler en dehors du territoire national. On attendrait l'attaque derrière la ligne Maginot et, si les Allemands refaisaient le coup du plan Schlieffen en envahissant à nouveau la Belgique, il était entendu que la bataille serait alors menée dans la Flandre beige, et non dans la Flandre française.

E constat, c'était celui de l'infériorité des Franco-Britanniques dans certains secteurs vitaux, notamment l'aviation : la moitié des crédits votés en septembre 1939 lui seront alloués et, de fait, la production connaîtra une progression sensible. Il fallait également attendre que les Anglais, dont seulement quatre divisions étaient équipées, mettent sur pied les cinquante-cinq divisions promises. Le facteur temps semblait donc capital : on espérait tenir, en dépit de la succession d'alertes du côté de la frontière germano-belge, jusqu'au milieu de l'année 1941.

Enfin, on faisait le pari de gagner la guerre économiquement, par le blocus du Reich, qui devait pousser les Allemands à renverser le régime. Il fallait surtout le priver de ses approvisionnements en matières stratégiques, et douc aller combattre au loin : c'est ce qu'on a nommé la « guerre périphérique ». Les stratèges français visaient deux gisements stratégiques : le minerai de fer (suédois) et le pétrole (roumain et surtout soviétique). On projeta même d'aller bombarder Bakou à partir des aérodromes du Levant. On a bien lu Bakou, et on vit même le général Bergeret. futur ministre de Vichy, imaginer, pendant la guerre finno-soviétique, un scénario stupéfiant : les troupes débarquées en Finlande et en mer Noire pourraient, dans un superbe mouvement de tenaille, prendre... Moscou. Ce Kriegspiel picrocholien est symptomatique des dérives dans lesquelles Daladier perdit petit à petit tout le crédit - et nous savons qu'il était grand - dont il bénéficiait en septembre 1939.

Car il devenait paradoxal de chercher à rouler des mécaniques à des milliers de kilomètres de là, tout en confondant défensive et inertie sur le front principal, l'est de la France. Lorsque Churchill, lord de l'Amirauté, parla de mouiller des mines dans le Rhin pour gêner les communications allemandes, le président de la République en personne s'insurgea contre une mesure qui exposait la France à des représailles!

, sur le iront, 11 ne se ainsi dire rien, si ce n'est une offensive « à objectifs limités » que Gamelin déclencha dans la mit du 6 au 7 septembre pour aider - comme il s'y était engagé – les 700 000 malheureux Polonais qui, avec leurs 220 blindés et 350 avions, étaient censés pouvoir tenir jusqu'au printemps 1940. Or, dès le 4 septembre, la Wehrmacht enfonçait les lignes; le 8, elle était devant Varsovie; le 17, l'armée rouge achevait une agonisante. Les Français ne l'avaient aidée en rien : la drôle d'offensive menée du côté de la Sarre était arrêtée dès le 12 septembre : le 16 octobre, les forces françaises se repliaient derrière la ligne Maginot; il en avait coûté 196 morts aux Allemands.

Après quoi, rien pendant des semaines et des mois. Citons par exemple le communiqué nº 250, daté du 6 janvier 1940 : « Au cours de la journée, nos patrouilles ont rencontré l'ennemi sur divers points du front et ramené quelques prisonniers »; ou celui du 26 sévrier : « Journée calme dans l'ensemble. » Le 14 février, la presse célébra avec pompe l'arrivée « du millionième permissionnaire ». Seul se trouva au centre d'une polémique bien de chez nous le vin chaud, largement distribué sur les instances de l'infatigable Barthe, député de l'Hérault : était-il ou non bromuré? On comprend l'impact que put avoir, sur ces soldats qui avaient l'impression d'être retenus loin de chez eux pour rien, Ferdonnet, un obscur folliculaire d'un groupuscule d'extrême droite, le Grand Occident, recruté par Goebbels pour être l'un des speakers de Radio-Stuttgart; non senlement il fournissait des indications exactes sur ce qui se passait sur le front (confortant le mythe de la « cinquième colonne » allemande), mais ses slogans, répétés à l'envi - « L'Angleterre entend combattre jusqu'au dernier Français. » L'Angleterre fournit des machines, alors que les Français sournissent des poitrines », - pouvaient faire mouche.

Certains chess d'unité imposèrent des incursions en territoire adverse sons la forme de corps francs. Mais on s'efforca plutôt de mener des travaux d'utilité publique, parfois inattendus, comme la plantation, sous le patronage de quelques dames bien nées, de rosiers en contrebas de fortins de la ligne Maginot. On distribua, et Daladier y veilla en personne, des Jean-Pierre Azéma

milliers de ballons de football. Autre palliatif qui fit les gros titres de la presse, le théâtre aux armées, et au tout premier rang le music-hall : Joséphine Baker, la perle noire, se tailla un succès attendu, comme Maurice Chevalier, omniprésent tout au long de ces années noires, chantant pour tous les régimes et dans toutes les circonstances; cet hiver-là, il fit un tabac légèrement démas rique et antiparlementaire avec son « Et tout ça, ça fait d'excellents Français... d'excellents

Les théâtres d'opérations extérieurs, eux aussi, étaient décevants. On avait bien songé à créer, avec la neutralité bienveillante de la Turquie, un front bal-kanique à mi-chemin entre le Reich et l'URSS du côté de Salonique - autre rappel de la Grande Guerre, - mais, comme la « grande armée » Weygand (qui commandait les forces françaises du Levant) comportait tout au plus trois divisions et que les Britanniques tenaient à ménager l'Italie, il en fut de moins en moins question.

l'est, les choses avaient bougé. Après A la campagne de Pologne, les Soviétiques avaient consolidé leurs frontières du nord-ouest, en forçant les Etats d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie à signer des pactes d'assistance mutuelle. En novembre, ils décidaient d'élargir leur sphère d'influence à la Finlande; et, comme les Finlandais s'y refusaient, ils les envahissaient le 30 novembre; plus mobiles, ces derniers avaient d'abord remporté des succès, mais dès la fin janvier ils étaient en difficulté sur la ligne

L'opinion française s'enflamma, et on crizit couramment : « Des avions pour la Finlande! ., comme jadis : « Des avions . pour l'Espagne! »; c'était la droite extrême et les anticommunistes - pourtant partisans des offres de paix blanche qui criaient le plus fort, mais même Léon Blum se prononça pour soutenir la Finlande. Les Français espéraient convaincre les Britanniques de monter une véritable opération : c'était le plan Petsamo », du nom d'un port finlandais libre de glaces dont les Soviétiques s'étaient emparés ; en débarquant là, on contrôlerait une zone stratégique, de surcroît riche en nickel, et on en profiterait pour couper la route d'approvisionnement du Reich en fer suédois. Ce projet d'envergure exigeait de se frotter, dans des conditions climatiques difficiles, à l'armée rouge, en prenant le risque de voir l'URSS s'engager totalement contre les Alliés.

Les Britanniques, beaucoup plus intéressés à l'époque par les mines de fer suédoises, trouvaient l'expédition inopportune. Les Finlandais, qui avaient

perdu Viborg et qui risquaient de voir tomber Helsinki, sceptiques sur les secours réels qui pourraient leur parvenir (ils réclamaient un corps expéditionnaire de 50 000 hommes et une centaine de bombardiers), n'entendaient pas que leur pays devienne le champ de bataille de tous les belligérants; le 1= mars, les préliminaires de paix débutaient ; le 13, le traité de Moscon était conche Sans doute la perspective de secours francobritanniques avait-elle freiné les Soviétiques, qui renoncèrent à annexer totalel'opinion française et encore plus pour la classe politique, ce fut une déception majeure, que cette dernière fit payer à

Si l'on se fie à la presse, l'opinion avait pris de facon très majoritaire fait et cause pour la vaillante Finlande : les reportages abondaient et l'arrivée d'infirmières françaises sur le front de Carélie fut célébrée comme un événement national. Il est vrai que ladite presse n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent ; elle rapportait avec gratitude que les princesses Elisabeth et Margaret tricotaient pour nos soldats, faisait des reportages sur les puissances amies (l'armée hollandaise était présentée comme « une des mieux entraînées du monde »). An total, on perçoit une certaine lassitude de l'opinion publique. Gamelin n'a pas tort d'écrire rétrospectivement : « Au fond, l'opinion ne savait pas exactement ce qu'elle voulait, mais elle voulait autre chose, et surtout que l'on fit quelque chose. >

La chute de Daladier s'explique par une conjonction d'intrigues de couloirs et de frustrations contradictoires. Depuis le début décembre, il était de plus en plus contesté; Jules Jeanneney avait noté dans son journal, dès le 21 octobre 1939 : « On le sent sans boussole, ballotté entre ceux qu'il consulte, montrant à courts intervalles des dispositions d'esprit opposées, concluant souvent dans le sens du dernier entendu... surtout s'il a parlé de l'intérêt ministériel. C'est de cela qu'est faite, pour une part, sa nature taciturne, à la fois craintive et brutale. Il sent l'embarras de son irrésolution. » Le 19 mars, lors d'une réunion de la Chambre des députés en comité secret, on lui reprocha de ne pas mener la guerre avec suffisamment d'énergie. Contre l'Allemagne, disent les uns avec Blum; contre l'URSS, s'écrient les autres, qui trouvent - et ils sont les plus nombreux - le bolchevisme encore plus pernicienx que le nazisme. Flandin exprime bien cet état d'esprit : « En fait, vous ne voulez pas rompre avec la Russie des soviets. »

Pourtant, Daladier avait mené une lutte vigourense contre le PCF; il avait approuvé les Chambres quand elles avaient décidé de déchoir de leur mandat les députés et les sénateurs qui n'avaient pas démissionné du parti avant le 26 octobre 1939, et approuvé la

Le président du conseil Édouard Daladier (au centre), entouré de membres de son cabinet, à la sortie de l'Elysée, après avoir remis sa démission au président de la République Albert Lebrun. le 20 mers 1940.

condamnation à des peines de prison, le 3 avril 1940, de 44 parlementaires communistes. Mais son anticommunisme ne l'engageait pas à rompre totalement les ponts avec Moscou, à la différence de l'anticommunisme virulent de la quasitotalité des hommes de droite, renforcés par bon nombre de socialistes et de syndicalistes qui entendaient élaguer le rameau léministe greffé en 1920. Après avoir protesté contre le procès qui s'instruisait contre lui à la hâte - « Messieurs, tout de même, respectez les proportions. ce n'est pas un Charleroi [...] . Daladier demandait « un vote net, clair et ferme ». L'ordre du jour favorable au gouvernement fut bien adopté par 239 voix contre une, mais 300 députés (dont les socialistes, le radical Pierre Cot et la moitié de la droite) s'abstenaient. Après quarante-huit heures de réflexion, le «Taureau du Vancluse» démissionnait.

AU grand dam des partisans d'une paix blanche (le député Paul Thellier avait déclaré dans le débat : « L'idée de la paix, qu'on le veuille ou non, elle est dans le débat, elle est dans cette Assemblée comme un poison. -), c'est Paul Reynaud qui fut pressenti. A soixantedeux ans, cet homme intelligent passait pour un politique brillant. Sa clair-voyance hui avait permis, à iui, homme de la droite modérée, de militer pour la dévaluation au milieu des années 30 et de prêcher la résistance lors de la crise de Munich; ses amis vantaient l'homme du « miracle français », qui avait redressé la situation monétaire à l'automne 1938 (tout en oubliant de dire que, depuis l'hiver 1939, il ne maîtrisait plus les tendances inflationnistes). Ses adversaires l'accusaient d'arrivisme et le surnommaient, vn sa petite taille, le « Napoléon de poche », lui reprochaient de frequenter, plus que le pays profond, les diners mondains organisés par sa maîtresse, Hélène de Portes, et le soupçonnaient d'être plus brillant qu'efficace.

fut froid. Il eut beau affirmer qu'il était un ardent partisan d'une « action audacieuse et énergique », qu'il entendait réduire à l'impuissance les ennemis de l'intérieur, et notamment les communistes l'« Je les écraserai », affirmait-il) bon nombre de députés on demeurèrent scentiques (70 radicanx mal remis de l'éviction de Daladier allaient s'abstenir) ou combattirent l'entrée de socialistes au gouvernement (la droite musclée dénonça le «cocktail de Marseillaise et d'Internationale - ). Au bout du compte, son investiture ne fut acquise qu'à une voix de majorité, et encore ne l'obtint-il que par son nouveau ministre des colonies: Georges Mandel fit les couloirs pendant une suspension de séance et put obtenir des revirements écrits de 6, peutêtre 8 députés.

Reynaud, à l'évidence, n'était pas l'homme du consensus. Et, comme il devait multiplier les dosages parlementaires et donc les ministres (le Canard enchaîné pouvait persifler : « Pour la première réunion plénière du cabinet restreint, M. Paul Reynaud a loué le Vélodrome d'Hiver »), l'opinion, mal préparée à une crise ministérielle de ce style, tronva ces intrigues parlementaires hors de saison. Reynaud avait à prouver qu'il était à même d'insuffier une autre politique. Mais il ne pouvait modifier les données de la guerre périphérique et ne parvint pas à maîtriser un gouvernement dans lequel Daladier demeurait ministre de la guerre. Le 9 mai au soir, Reyaand présentait sa démission, qu'il reprenait le lendemain pour cause d'attaque de la Wehrmacht.

#### REPÈRES **BIBLIOGRAPHIQUES**

► Français et Britanniques pendant le drôle de guerre, Paris, Editions du CNRS; 1979,

▶ François Bédarida, la Stratégie secrète de la drôle de guerre, Paris, Presses de la FNSP et Editions du CNRS, 1979, 557 p. Neuf et précis.

#### Demain: L'équipée de Narvik

RECTIFICATIF. – La photo du jeudi 20 juillet provenait de la collection André Zucca/Bibliothèque historique de la

L'arrestation du 1 de la contesta

 $g/ \leq k^{-1/2}$ 

 $\eta \eta \in \mathbb{R}^{n-2n}$ 

Str. Co.

単語は大きま

Part of the

Maria

Salato :

The same of the sa

The same 417 PM interior con CAMBIHME: L de la missence i

og i 💏 🦆

1986

ている物

ra ranjua 🎉

"me autast had

17. 人工等。

a July of

Phnom-Penh r à la présence des 1 dans un gouvernem Harry State of the State of the

1.4 THE STATE OF

் வெளி

ar we have

رياييه :

· . 11444

1 . 4 : D. 4

16 14.7 1 148

were resident

" sidea

分類 分類 均類

H.

1414

.

No.

At

-

-

~4.74

23,75

43

# Etranger

### COTE-D'IVOIRE: après trois mois de réflexion

#### Le Vatican accepte le don de la basilique de Yamoussoukro

ABIDJAN correspondance

Après trois mois de silence, le Vatican vient d'annoncer que le papa acceptait le principe du don de la plus grande baslique d'Afrique offerte par le président ivoiren, M. Félix Houphouët-Boigny. Un communiqué de Mgr Antonio Mettiazo, nonce apostolique en Côte-d'hoire, a prach. Mattiazo, nonce apostolique en Côte-d'Ivoire, a rendu publique, mardi 18 juillet, l'acceptation par le Vatican du don de la basilique Notre-Dame-de-la-Paix édifiée sur l'initiative du président ivoiries à Yamoussoukro, son village natal, décrété capitale du paya en 1983.

M. Houphouët-Bolgny s'était rendu à Rome le 14 avril pour offirir officiellement au pape ce somptueux sanctuaire estimé à 40 milliards de francs CFA (800 millions de francs français). La réponse tardive du Vatican (plus de trois mois de réflecion) prouve que ce don a laissé per-plexe Jeén-Paul II à un moment où les chrétiens se montrent préoccupés par le sort des plus

démunie.

Le Saint Siège souhaite vive-ment qu'il soit possible de réal-ser des œuvres complémentaires en faveur de la jeunesse et des malades. Ainsi, en bon diplo-

mate, le pape se fait-il le porte-parole d'une partie de l'Eglise ivoirienne qui surait préféré que le chef de l'Etat — qui a engagé sa forture, personnelle dans la construction de la besilique consacre sa générosité aux déshérités du pays. Réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome, Notre-Dame-de la Paix. est considérée comme un « monument d'orgueil» et un « caprice de vieillard» par ses détracteurs, qui estiment qu'en ces temps de crise les 40 mil-liarde de francs CFA auraient été

mieux employés ailleura, L'entre-tien onéreux de la basilique (estimé à 8 millions de francs per an) surait justifié la réserve du Vatican avant d'accepter la donation. Le président ivoirien aurait offert la maintenance du sanctuaire grace au revenu sanctuaire grace au revenu d'intérêts sur un placement d'argent déposé en Susse, une formule déjà adoptée pour la cathédrale d'Abidan, Chef d'un Etat qui compte 2 millions de chrétiens pour 10 millions d'habitants, M. Houphouêt Boigny espère que Jesn-Paul II consacrera sa basilique en jenvier prochain à l'occasion de sa visita

ROBERT MINANGOY.

### CHINE

#### L'arrestation du principal dirigeant de la contestation étudiante est confirmée

Le principal dirigeant de la contestation étudiante, Wang Dan, vingt-quaire ans, a bien été arrêté par la police chinoise (le Monde du 12 juillet). C'est ce qu'ent confirmé, jeudi 20 juillet, des hauts responsables du Parti communiste de l'aniversité de Pétin (Beida). Numéro un sur la liste des vingt et un dirigeants étudiants recherchés par toutes les polices du pays, il était considéré par le régime cominés son « ennemt public » le plus dangereux. En revanche, selon le Dally Tele-

En revanche, selon le Daily Tele-graph de Londres, un dissident chinois, qui avait obtenu l'asile poli-tique en Grande-Brotagne après le massacre de la place Tiananmen en massacre de la place Transmen en juin dernier, est rentré à Pékin, mardi 18 juillet. M. Xu Haining, un ancien employé de l'agence Chine nouvelle à Hougkong, âgé de vingt-six ans, a été accompagné à l'avion par des membres de l'ambassade de Chine en Grando-Bretagne. Seion le porte-parole du ministère britamique de l'intérieur, M. Xu a affirmé quitter le pays volontairement. Mais, selon des sources de Honkgong, citées par le Daily Telegraph, le jeune homme aurait pris sa déci-nion après que des menaces voilées contre sa mère, qui se trouve en Chine, eurent été publiées dans un

journal chinois de Londres.

C'est la première fois qu'un dissident remire «volontairement» en Chine depuis les massacres de la place Tiananmen. Ce retour est d'autant plus surprenant qu'il intervient alors que des fonctionnaires chinois communent de demander asile à l'étranger – deux encore en Australie, m au Canada, – et que la répression s'étend en Chine.

répression s'étend en Chine.

A cet égard, une dizaine de milliers de casettes vidéo ent été pas-sées au rouleau compresseur et 30 000 livres et magazines saisis à Shanghal dans le cadre d'une cam-pagne en cours visant à éradiquer les « influences malsaines » soupcon-nées d'être resnonsables du « printemps de Pékin », a annoncé, mer-creti, la presse officielle.

De son côté, M. Pierre Bérégovoy, ministre des finances, a indiqué mer-credi que la France honorera les engagements financiers qu'elle a contractés à l'égard de la Chine avant « ces événements tragiques et condamnables ». Il a toutefois précisé qu'il n'y avait en « aucun décaissement de l'État, aucun yersement, aucune négociation d'État à État » depuis les événements. « Le reste, y compris d'éventuels contrats supplémentaires dans le cadre de ce protocole, est subordonné à l'évolu-tion de la situation en Chine », 2-t-il ajouté (AFP).

#### CAMBODGE: la préparation de la conférence internationale

#### Phnom-Penh reste hostile à la présence des Khmers rouges dans un gouvernement de coalition

La France a adressé, mardi 18 juillet, la dernière version du mémorandum concernant l'organisation de la conférence internationale de Paris sur le Cambodge, qui doit débuter le 30 juillet, aux divers par-ticipants, a indiqué le ministère français des affaires étrangères. Le porte-parole du Quai d'Orsay n'a voulu donner aucun détail sur le contenu de ce mémorandum, indi-quant qu'il s'agissait d'un document interne et que ses principaux points sersient annoncés des qu'il sersit parvenu à ses différents destina-taires.

Le premier ministre cambodgien, M. Hun Sen, s'est envolé, mercredi,

· SRI-LANKA: le retrait des troupes indiennes. - L'Inde a décidé de commencer à metire su point un retrait progressif de ses forces de maintien de la paix déployées au Sri-Lanka pour lutter contre la rébellion tamoule, a annoneé, mercredi 19 juillet, un porte-parole du ministère indien des affaires étrangères. «Nous sommes en train de prendre une décision sur un retrait prograssifa, a-t-il déclaré. Colombo n'ayant pas encore répondu à une proposition de New-Delhi sur des pourpariers à propos d'un calendrier de retrait des 45 000 membres soldats indiens de l'île, le gouvernement de Rajiv Gandhi devra agir seul, a-t-il ajouté. – (Reuter.)

pour Paris, où il doit rencontrer le 24 juillet le prince Sihanouk, puis, le lendemain, les trois composantes de la résistance cambodgienne lors d'une table ronde. L'agence offi-cielle cambodgienne a déclaré que M. Hun Sen n'est prêt à aucune concession majeure envers la résis-tance. Il refuse toujours les proposi-tions du prince Sihanouk visant à instaurer un gouvernement de coalirilla: les sihanoukistes, les pro-occidentaux du Front national de libération du peuple khmer de M. Son San et les khmers rouges, dont la présence au gouvernement dont la présence au gouvernement ferait, à son avis, renaître la guerre

De son côté, le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères, M. Tran Quang Co, a déclaré à l'AFP que le Vietnam « soutenait la l'AFP que le Victoam « soutenant la décision » de Phom Penh de neutra-lisation du Cambodge. « Cette déci-sion ne nous inquiète pas », a-t-il précisé. Interrogé sur l'avenir du traité d'amitié khméro-vietnamien signé en 1979, il a souligné que cet aspect du problème sera « discuté appe les quiorités de Phuom Penh ». avec les autorités de Phnom Penh ». « Nous verrons de manière bilatérale, a-t-il dit, quelles sont les clauses du traité qui demeureront valables et celles qui devront être supprimées de l'accord. — (AFP,

SOMALIE: les émeutes de Mogadiscio

### L'armée se livre à une sanglante répression

Les États-Unis out déconseillé, mercredi 19 juillet, à leurs ressortissants de se rendre en Somalie, après les sangients affrontements entre civils et militaires qui out en lieu, le 14 juillet, à Mogadiscio. Dans un communiqué, le département d'État parle d'« émentes à caractère religieux » et rappelle que le couvre-fen surveillé par la police et la milice da parti, est toujours en vigueur dans la capital somalienne.

Les rebelles du Mouvement national somalien (MNS) lavitent la communanté internationale à prendre des mesures pour suuvegarder la vie des civils dans de nombreux endroits de la République somalieune ». Ils affirment que « la terreur et la

de notre correspondante

Tandis que l'ambassadeur de Somalie à Londres affirmait, mer-credi 19 juillet sur les ondes de la BBC, que la situstion était redeve-me « normale » à Mogadiscio, des témoignages de voyageurs de pas-sage dans la région laissent à penser ou'il n'en est rien.

« Dans les rues, j'ai vu de mes yeux des cadavres d'enfants de huit à dix aus criblés de balles, la tête à dix aux crimes ae outes, in sets détachée du corps. Dans certains quartiers de la ville, la puanteur est inimaginable », a raconté l'un d'eux. Ce sont les hommes de la garde préce sont les nommes de la garde pre-sidentielle, les fameux « bérets rouges », qui menaient ce bal san-giant, semant la terreur parmi les habitants. La phipart des morts du 14 Juillet ont été jetés dans des charders par les « bérets rouges ». Certaines familles ont réussi plus tard à retrouver les cadavres et à les ramener chez elles. C'est au moment où l'on commençait la toi-lette des défunts que les « bérets rouges » sont arrivés et ont fusillé tout le monde devant les portes des

Selon d'autres témoins, le chef de la police de Mogadiscio aurait été tué per un groupe de civils « après s'être amusé à canarder la foule civils désarmés se poursuivent sans retache ».

De son côté, le président de l'association d'assistance aux réfugiés somaliens, M. Galery Gourret Hussein, dénonce, dans une lettre au Moode, la «guerre sangiante» que mêne depuis de nombreuses aunées le régime du général Siad Barre, qui, selon lui, « est arrivé au bout de sa logique, à savoir le ruine du pays ». D'après lui, « l'armée régulière, stationnée dans le Nord, est complètement décimée par le MNS, et les soldats gouvernementair se rendent par centaines », tandis que la rébellion gagne le Sud.

jusqu'à épuisement de ses muni-tions ». Sorti de force de son véhi-cule blindé, le chef de la police anrait été lynché, et son cadavre découpé en morceaux. Les opérations de «répression»
— confirmées de source diplomatique à Nairobi — scraient orchestrées par le général Masia, un des fils du président Siad Barre, et son adjoint d'excellentes relations avec la com-

président Siad Barre, et wu aujum, le colonel Angé, qui dirigesit le 77º division militaire. Selon ces mêmes voyageurs, le bilan des émentes de vendredi dernier pour-rait atteindre « deux cents à trois cents morts », chiffre largement supérieur aux estimations gouvernementales — vingt-quatre morts d'après le ministère de l'intériour, — mais tout de même nettement inférieur aux · mille cinq cents, voire trois mille morts - annoncés, de Londres, par les opposants du MNS.

Bien implantés dans le nord du paya, en particulier parmi l'ethnie lasaq, les guérilleros du MNS semblent ne pas avoir joué de rôle direct dans la crise. On parle beaucoup en revanche d'une nouvelle organisation d'opposants, le Congrès de la Somalie unifiée (CSU), qui serait principalement animée par des intel-lectuels somaliens de la tribu des Awiyés. Plusieurs réunions du CSU auraient déjà en lieu à Londres et à

L'évêque de Mogadiscio, Mgr Salvatore Colombo, assassiné

le 9 juillet, a-t-il été en contact avec les militants de cette organisation?

A-t-il servi de « boite aux lettres » aux nouveaus opposants? Certains l'affirment et soupçonnent même la police politique somalierme d'être responsable de sa mort quelques jours sculement avant le déclenchement des émeutes, Mgr Colombo, qui résidait à Mogadiscio depuis plus de quarante sus, entretenait

sicurs imans, dont trois auraient été libérés lundi 17 juillet, qui avait provoqué l'explosion de colère des fidèles musulmans. On parie aussi d'un second groupe d'opposition, le Front uni national somalien, qui recruterait surtout parmi les jeunes officiers de l'armée et recevrait le soutien discret de cer-

munauté musulmane et avec ses

dirigeants. C'est l'arrestation de plu-

tains hauts fonctionnaires du gou-

CATHERINE SIMON.

#### TCHAD

#### Nouvelle tentative de réconciliation entre M. Hissène Habré et le colonel Kadhafi

Le président tchadien Hissène Habré et le colonel Mouammar Kadhafi devaient se rencontrer, jendi 20 juillet, an Mali, en présen de quatre de leurs pairs africains pour tenter de régler le conflit entre leurs deux pays, a annoncé Radio-Bamalo. Les présidents nigérian, algérien et gabonais, MM. Ibrahim Babangida, Chadli Bendjedid et Omar Bongo devaient assister à ce mini-sommet convoqué par le géné-ral Moussa Traoré, chef de l'Etat malien et président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

En dépit du cessez-le-feu conclu en 1987 et de la reprise de leurs relations diplomatiques en octobre dermena restent tendus. Des pourpariers de paix organiséa au Gabon en juin n'ont pas abouti, et M. Habré a accusé, à plusieurs reprises, ces dernières semaines, la Libye de se préparer à une nouvelle attaque contre le territoire tchadien.

Dans un entretien accordé récemment à l'agence Reuter, il avait qualifié de - dialogue de sourds - les pourparlers engagés avec Tripoli. La Libye réclame à N'Djamena la libé-ration de plus de 1 500 prisonniers de guerre et le départ des 1 800 soldats français stationnés sur son territoire, alors que le Tchad insiste sur la récupération de la bande fronts-lière d'Aouzou. — (Reuter.)

#### MOZAMBIQUE : la visite de M. De Klerk à Maputo

#### Le futur chef de l'Etat sud-africain appelle les rebelles à « cesser la violence »

correspondance

L'homme qui, selon toute probe-bilité, deviendra chef de l'Etat sud-africain après les élections générales du 6 septembre, le ministre de l'édncation, M. Frederik De Klerk, a effectué mercredi 19 juillet, au Mozambique, sa première sortie officielle sur la scène africaine. Relativement néophyte en matière de politique étrangère, il avait sollicité cette rencontre qui, venant après sa tournée européeme du mois dernier, avait apparenment pour but principal de renforcer sa stature à la fois sur le plan intérieur et à l'étranger. A la surprise des officiels mozambicains et sud-africains, son entrevue avec le président Joaquim Chissano a duré trois heures.

Comme lors de chaque sommet entre les deux pays, la partie sud-africaine a réttéré que Pretoria n'avait plus ancun lien avec la résis-tance nationale du Mozambique (Renamo), monvement de guérilla qui sème la terreur depuis une dou-zaine d'années et dont le régime de Maputo ne peut venir à bout. Mais cette fois, M. De Klerk a en la satisfaction d'entendre M. Chissano déclarer qu'il «acceptait les assurances» qui lui étaient données. M. Chissano avait déjà tenu des propos similaires, lundi, en déclarant lors d'une conférence de presse qu'il était. « près à croire que les forces armées sud-africaines, en tant que telles, ne soutiennent pas » les rebelles.

Reste que la Renamo continue de recevoir de l'aide en provenance de personnes ou de groupes résidant en Afrique du Sud. M. De Klerk et le ministre sud-africain des affaires étrangères, « Pik » Botha, qui l'accompagnait, l'ont tacitement admis. « Nous prendrons les actions qu'exigent nos engagements», a déclaré M. Botha en se référant à l'accord de Nkomati de mars 1984 par lequel Pretoria s'engageait à stopper tout soutien à la Renamo. Mais M. de Klerk a clairement laissé entendre qu'il scrait très diffi-cile de tarir les sources d'approvisicunement des rebelles.

M. De Klerk est, en tout cas, allé plus loin que ne l'avait jamais fait le président Botha en appelant la Renamo à « cesser la violence », c'est-à-dire à déposer les armes, et à participer à « une évolution pacifique » du Mozambique.

paix. Il a toutefois refusé de préciser sens à M. Chissano. A vrai dire, si, comme elle l'assure, l'Afrique du Sud n'apporte aucune aide à la Renamo, on voit mai quel moyen de pression elle pourrait avoir sur le mouvement rebelle pour l'inciter à cesser le combat et à négocier avec

Quoi qu'il en soit, tout en réaffirmant qu'il n'est pas question de « négocier » avec les « bandits », Maputo semble maintenant bien décidé à explorer les possibilités d'un dialogue, su moins indirect M. Chissano a ainsi révélé, lundi, qu'une délégation d'hommes d'Eglise mozambicains (catholiques et protestants) avait en un contact, cette année au Kenya, avec la Renamo, afin de sonder les rebelles pour le compte du gouvernement de Maputo.

#### Médiation Kenyane

Ces religieux se trouvent de nonveau dans la capitale kenyane, où ils attendent — en vain pour l'instant — l'arrivée d'une délégation de la Renamo pour une deuxième rencontre. Le gouvernement de Maputo semble prendre la chose au sérieux, puisqu'il a dépêché à Nairobi une délégation de hants fonctionnaires pour clarifier, si besoin est, la posi-tion mozambicaine au gouverne-ment kenyan et au groupe d'hommes d'Eglise. Leur consigne est, cependant, de n'avoir ancun contact avec la Renamo. Par ailleurs, le président kenyan, M. Daniel Arap Moi, était attendu ce jeudi à Maputo, ce qui accrédite la thèse selon laquelle il pourrait jouer les intermédiaires. - (Intérim.)

● TUNESÆ : l'ancien président Bourguiba opéré. — L'ancien prési-Bourguiba opéré. — L'ancien président Habib Bourguiba, qui aura quatre-vingt-six ans le 3 soût, a subi, mercredi 19 juillet, une opération de la prostate (nos demières éditions du 20 juillet). Le ministère de la santé publique a précisé qu'elle s'était déroulés « dans d'excellentes conditions de la santé publique a précisé qu'elle s'était déroulés « dans d'excellentes conditions de la santé publicue de la serie. tions » et que l'état du patient était jugé « satisfaisent » par les médecine traitants. L'intervention, qui s'est dérouée dans un hôpital de Tunis, a été pratiquée par le professeur Daniel Beurton, chef du service d'urologie à l'hôpital Ambroise-Paré de Paris, assisté du professeur Marcel Chau-vin, chef du département Il a aussi affirmé que l'Afrique du vin, chef du département vin, chef du département d'anesthésie-réanimation dans ce constructif d'anesthésie-réanimation dans ce même établissement. — (Corresp.)



# Les métamorphoses d'un général

par GABRIEL MERETIK

Janissaire? Virtuose de l'art du Ketman, qui selon Milosz permettait es, dans la Perse antique, de se protéger en pratiquant double langage et tromperie? Authentique communiste « internationaliste »? Agent de Moscou ou vrai patriote? Depuis plus de sept ans, depuis la funeste nuit de décembre 1981 où il a lancé l'armée à l'assaut de son pays, le général Jaruzelski n'a cessé le susciter, chez les Polonais, les jugements les plus définitifs.

Ce n'est que le 5 avril dernier, à l'issue des négociations de la « table ronde », quand il est devenu clair que le général souhaitait se faire élire au poste suprême de l'Etat polonais, que ses compatriotes de l'acceptant de la compatrio de la compatrio de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la compatrio de la co sécouvrirent que, derrière l'- officier soviétique en uniforme polo-nais » (comme il avait été dépeint en décembre 1981), se cachait en fait un épigone du maréchal Pil-

Wojciech Jaruzelski est né le 6 juillet 1923, à Kurow, dans la région de Lublin (aujourd'hui dans l'est de la Pologne, mais avant la guerre dans sa partie centrale). Sa famille est de petite noblesse dont les titres rementent au quinzième siècle. Son père, Wladyslaw, était régisseur de propriété. Militant de l'Union des agriculteurs et d'organisations catholiques, il avait été volontaire, en 1920, pendant la guerre polono soviétique. Son grand-père, prénommé aussi Wojciech, s'était également battu contre les

A l'âge de dix ans, le jeune Woj-ciech est envoyé à l'école, à Varso-vie, chez les Frères marianistes. Instructeur chez les scouts, il a laissé, dans le journal de son groupe, en avril 1939, un texte dans lequel il écrit que «chaque scout doit avoir pour objectif et pour devise le ser-vice de Dieu et de la patrie » et il appelle ses camarades à assumer l' « héritage hérolque des scouts morts en 1920, en défendant le pays contre l'envahisseur rouge ».

#### < Petit Jésus >

Au début de la guerre, en septembre 1939, ses parents s'enfuient avec hi et sa sœur cadette en Lituanie, des centaines de milliers de Polonais, les Jaruzelski sont déportés en Sibérie. Leurs conditions de vie sont terribles. Son père n'y résiste pas et meurt, en 1942, d'épuisement. Wojciech, lui, travaille comme bûche-ron. C'est vraisemblablement à cette époque, en raison de la neige, aven-glante de blancheur, qu'il est atteint d'une conjonctivite qui l'obligera, des années plus tard, à porter des lunettes noires. En 1943, Wojciech Jaruzelski rejoint l'armée polonaise que les communistes polonais ont commencé à former en Union soviétique. Une première armée, liée au gouvernement polonais en exil à Londres, avait quitté l'URSS, l'année précédente, pour passer en Iran (l'armée Anders). Il est probable que si Jaruzelski avait pu rejoin-dre plus tôt l'armée polonaise, il se serait enrôlé sous les ordres du général Anders. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé à plusieurs reprises...

Le jeune Jaruzelski se retrouve à Rissan, au sud-est de Moscou, où vient d'être créée l'école d'officiers de l'armée polonaise. Certains se sont demandé, plus tard, comment Jaruzelski, dont l'origine corresponl'époque dans les milieux communistes, avait pu être reçu à cette école. Mais cette armée souffrait d'un manque cruel d'officiers (10 000 officiers polonais, faits prisonniers par l'armée ronge en 1939, avaient « disparu », fusillés pour la plupart dès 1940 par le NKVD, notamment à Katyn). De surcroft Jaruzelski était volontaire. L'un de ses codisciples s'appelle Florian Siwicki, trente-huit ans. Plus tard, il sera chef de l'état-major de l'armée polonaise, membre du WRON, puis prendra la succession de Jaruzelski au ministère de la défense.

Jaruzelski sort de l'école de Riszan en décembre 1943, avec le grade d'aspirant dans l'infanterie. Quelques mois plus tard, il sera chef des services de reconnaissance de son régiment, avec lequel il fera toute la guerre, participant successivement à la libération de Varsovie, puis aux batailles de Poméranie et de la Balti-

Après la guerre, il décide de rester dans l'armée. Et, à ce titre, il prend part à l'anéantissement des maquis anticommunistes, essentiellement de l'UPA, l'armée nationaliste ukrainienne, jusqu'en 1947. · Quitter l'armée à ce moment, dirat-il dans une interview à une journa-

C'est également en 1947, qu'il adhère au Parti polonais cuvrier, dont le premier secrétaire est alors Wladyslaw Gomulka, et qui fusionnera l'année suivante avec le Parti socialiste polonais pour former le Parti ouvrier unifié polonais.

Jaruzelski termine l'Ecole supérieure d'infanterie et commence à y donner des cours. Jusqu'en 1956, il est l'un des responsables de l'ensei-gnement militaire. Ses collègues le surnommaient « Petit Jésus » ou encore « le premier de la classe », tant il était studieux, appliqué et bien élevé. Un de ses codisciples se souvient qu'il effaçait toujours très président qu'il effaçait toujours très président parties de la chience de l

Promu général en 1956 (à trentesix ans, il est le plus jeune officier de ce grade), il est nommé, l'année sui-vante, à la tête d'une division méca-nisée, à Szczecin, dans le nord-ouest de la Pologne. Il y a laissé le souvenir d'un homme ouvert, aimant sortir, fréquentant les artistes, lisant beaucoup, passionné de cheval et appréciant les jolies femmes. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme, Barbara, alors danseuse dans un ensemble folklorique. Aujourd'hui, elle enseigne la langue allemande à l'université de Varsovie et jouit de la considération unanime des milieux universitaires.

En 1960, alors que Jaruzelski devait se readre à Moscou pour étu-dier à l'académie Vorochilov, on lui propose de prendre la tête de la direction politique de l'armée. Il y restera jusqu'en 1965, quand il est nommé chef de l'état-major général, c'est-à-dire numéro deux de l'armée polonaise. Entre-temps, en 1964, il a fait son entrée au comité central du

Quand le ministre de la défense, Marian Spychalski, est limogé (après les «événements» de mars (après les « événements » de mars 1968), Jaruzelski est appelé à lui succéder. Il ne semble pas s'être engagé directement dans le conflit politique qui avait éciaté un peu plus tôt à la tête du parti. Sous la direction du général Moczar, ministre de l'intérieur, un groupe de dirigeants nationalistes avait tenté d'écarter Gouniles et ses principaux d'écarter Gomnika et ses principaux amis – dont le maréchal Spychalski - à la faveur d'une vaste campagne antisémite qui avait touché essen-tiellement les milieux universitaires et artistiques, mais aussi la presse et même l'armée (14 généraux et 200 colonels avaient été limogés, tous n'étant pas juifs, loin de là). Si l'on a souvent vu, à l'époque, Jaru-zeiski en compagnie de Moczar ou de Strzelecki, autre leader nationaliste, il ne s'est jamais prononcé publiquement en faveur des thèses des « partisans », nom donné aux nationalistes.

Souvent hésitant, on le dit indécis. Et prêt, finalement, à rallier le plus fort. En 1968, ce fut Gomulka qui l'emporta. Jaruzelski le suivit. Deux ans plus tard, après la sanglante répression de la Baltique, ce fut Gierek. Et Jaruzeiski l'appuya. Le rôle qu'il fut amené à jouer, en tant que ministre de la défense, lors de l'écrasement des manifestations de Gdansk, en décembre 1970, reste assez flou. Car c'est bien l'armée qui a tiré, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Mais le général a toujours affirmé qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres du pouvoir politique (il n'était alors que membre suppléant du bureau

#### « Plus » pour l'armée

Contrairement à son prédécesseur Spychalski, Jaruzelski sut très rapidement devenir populaire au sein de l'appareil militaire. Il est vrai qu'il se battait pour donner à l'armée des moyens sans cesse accrus. Au point qu'une fois, lors d'une réunion du conseil des ministres, alors qu'il demandait de nouveaux crédits pour la défense, il se fit littéralement trasner dans la boue par le vieux Gomulica, qui lai cria : « Ça suffit ! Vous avez déjà avalé assez de crédits. Vous n'aurez rien de plus.» Jaruzelski sut, pendant les treize années qu'il passa à la tête de l'armée, obtenir « plus ». Aujourd'hui, l'armée polonaise, composée à moitié de militaires de carrière, bénéficie de privilèges considérables. Des salaires plusieurs fois supérieurs à la moyenne nationale, un réseau de magasins spéciaux, des maisons de vacances plus que confortables, des hôpitaux particuliers. Le passage de Wojciech Jaruzelski au ministère de la défense y fut pour beaucoup.

Quand, pendant l'été 1980, une vague de grèves commence à défer-ler sur la Pologne, le général est tout Le 20 février, Jaruzelski approuve le

crise économique dont nul n'avait prévu l'ampleur, les dirigeants polo-nais s'étaient résolus, tout comme en décembre 1970 ou encore en 1976, à une importante hausse des prix. Huit jours plus tard, le gouverne-ment fait marche arrière puis, de façon inattendue, rétablit le train de hausses, tout en relevant les salaires les plus bas. Cette fois le mouvement de protestation s'étend à tout le pays. Malgré l'ampleur du mécon-tentement, Gierek, comme chaque année, avait tenu à se rendre en Crimée, pour y rencontrer Brejnev. Le 14 août, les travailleurs des chantiers navals de Gdansk se mettent, à tiers navais de Goansk se mettent, a leur tour, en grève. Le 15, Gierek rentre précipitamment. Le bureau politique décide de négocier avec les grévistes. Et, comme il fant bien trouver un compable, un nouveau premier ministre est désigné : Jozef Pinkowski, un économiste qui prend la place d'Edward Babiuch, nommé siv mois alus tôt mais considéré six mois plus tôt, mais considéré sans doute comme plus politique... Ce même jour, et alors que les négo-ciations se poursuivent avec les gré-vistes, un état-major de crise est constitué par le parti et le gouverne-ment. Dirigé par Pinkowski, il com-prend deux membres du bureau politique et deux ministres-clefs : Jaruzelski, pour la défense, et Milewski, pour l'intérieur. Ce jour-là, pour la première fois, on évoque l'idée d'instaurer l'état de guerre en

#### Pression soviétique

La signature des accords de Szczecin (le 30 août), puis de Gdansk (le 31), le limogeage de Gierek, pour « raisons de santé » (le 6 septembre) et son remplacement per Stanislaw Kania (chargé an secrétariat du parti de suivre les affaires de la police, de l'armée et de l'Eglise) semblent indiquer que la crise est surmontée. Il n'en est rien. Et alors que la presse soviétique commence à dénoncer en des termes de plus en plus violents « les menées des adversaires du socialisme en Pologne », le 22 octobre, le ministre de la défense, Wojciech Jaruzelski, demande à l'état-major de préparer, de toute urgence, le plan de l'instan-ration de l'état de guerre sur le territoire polonais. Deux jours plus tard, Kania et son premier ministre, Pinkowski, sont convoqués à Moscou par Brejnev. Visiblement, ils ne ent pas à convaincre les dirigeants du Kremlin de leur capacité à surmonter la crise et à écraser les «contre-révolutionnaires» qui, pour Moscou et ses principaux alliés de Berlin-Est ou de Prague, menacent

Début décembre, en effet, les préparatifs d'une intervention militaire pacte de Varsovie sont terminés. Quinze divisions soviétiques, deux divisions tchécoslovaques et une division est-allemande doivent envahir la Pologue. Quand il apprend les détails de ce projet, Jaruzelski est, an dire de ses proches, littéralement effondré. Finalement, après deux jours de dépression, il réussit à arracher aux militaires soviétiques une seule concession : quatre divisions aises prendront part à cette opération. Mais le général n'a pas obtenu de ses interlocuteurs soviétiques qu'ils renoncent à lancer contre la Pologne une division est-

Pour des raisons qui resteut encore mystérieuses, le Kremlin renoncera, au dernier moment, à son intervention militaire, bien qu'il ait obtenu, le 5 décembre, le feu vert de tous ses alliés, lors d'une réunion au commet qui s'est tenue à Moscou en l'absence des Polonais. La formida-ble opération d'intimidation lancée, de Washington, par Zbigniew Brze-zinski, alors conseiller du président Carter pour les affaires de sécurité, avec le soutien du président nouvel-lement élu, Reagan, et l'appui de tous les alliés des États-Unis – mais aussi du pape, qui menace, en cas d'intervention, de se rendre aussitôt en Pologne, — y fut sans doute pour beaucoup. Mais elle n'explique pas tout. Hélas, la disparition des principaux dirigeants soviétiques de l'époque (Breinev, Andropov, Souslov, Tchernienko, Oustinov et Gromyko) rendra particulièrement difficile la

Quoi qu'il en soit, dès le mois de février, Jaruzelski est décidé à pas-ser à l'action. Nommé premier ministre le 10 février, il fait organiser, dès le 16, un Kriegspiel auquel participent quarante-cinq officiers supérieurs des ministères de la défense et de l'intérieur. Thème de cet exercice : l'instanration de l'état de guerre. Le scénario qui est ler sur la Pologne, le général est tout Le 20 février, Jaruzelski approuve le dats du contingent, maintenus sous aussi surpris que les autres membres projet. Le 3 mars, il le présente au les drapeaux trois mois de plus que

liste yongoslave, Zrnka Novak, eût du bureau politique. Face à une fité déserter. > du bureau politique. Face à une Kremlin. Cette fois encore, les dirigeants soviétiques donneut l'impression de douter de la volonté du parti polonais d'écraser Solidarité. Pendant un mois, sous couvert de manœuvres militaires. l'Union soviétique exercera une pression sans pré-cédent sur Kania et Jaruzelski, qui, convoqués le 3 avril au Kremlin, devront une fois de plus s'engager à agir en employant tous les moyens

Tandis que les affrontements entre le pouvoir et Solidarité se mul-tiplient, la crise qui secoue le Parti ouvrier unifié polonais (POUP) ne cesse de s'aggraver. En juillet, lors



du neuvième congrès extraordinaire du parti où, pour la première fois, les élections se foat à bulletins secrets, Jaruzelski, lors de la dési-gnation du bureau politique, obtient le plus de voix. Kania, de plus en plus attaqué par les durs du parti, réussit à se maintenir mais il est déjà condamné. Car le premier secrétaire du parti polonais, qui est au courant des plans des militaires, s'y oppose farouchement. Le 13 septembre, le général convoque une réunion du comité de la défense nationale, à laquelle il invite Kania. Le tout nouvean ministre de l'intérieur, le géné-ral Kiszczak y brosse un tableau apocalyptique des préparatifs de Solidarité en vue de s'emparer du pouvoir. Le ministre de la défense, le général Siwicki, de son côté, affirme que seule l'instauration de l'état de guerre peut sauver le régime... A la surprise des participants à cette réunion, Kania rejette cette solution. Le 18 octobre, il est écarté au profit du général Jaruzeiski, qui concentre, ce jour-ià, plus de pouvoir qu'aucun autre dirigeant du monde communiste : premier secrétaire, premier ministre et

#### La CIA an courant

Dès cet instant, l'issue de la crise

ministre de la défense.

ne fait plus de doute. Tout en donnant l'impression de vouloir négocier avec Solidarité (le 4 novembre, il rencontrera Walesa et le cardinal Glemp) et de chercher des solutions égislatives (il demande à la Diète des pouvoirs spéciaux), le général Jaruzelski parachève les ultimes préparatifs de l'état de guerre. Pourtant, début novembre, tout est remis en question. Le colonel Ryszard Kukimski, qui, à l'état-major, était chargé depuis le début, de coordoncharge depuis le deout, de comom-ner les plans de l'état de guerre, fait défection. Très vite, les Soviétiques informent Varsovie que l'homme est passé à Washington. Le coup est très dur. Kulcinski connaissait absolument tous les détails de l'opération. Homme de confrance de Jaruzelski chargé des liaisons avec le maréchal Koulikov (commandant des forces du pacte de Varsovie), le colonel était en fait un agent de la CIA, et ce depuis son passage au Vietnam, dans les années 60. La première réaction de Jaruzelski est de tout annuler avant que les Américains ne dévoilent les projets des militaires polonais. C'est le général Kiszczak longtemps patron des services d'espionnage et de contre-espionnage militaires, qui l'en dissuadera, en lui recommandant d'attendre la réaction de Washing-ton. Mauvais fonctionnement de l'administration? Rivalités au sein de l'état-major de la Maison Blanche? Ou absence d'intérêt de la part des « Californiens » qui entouraicut Reagan? Toujours est-il que les Américains n'ont rien dit. Ni rien fait pour empêcher Jaruzelski de passer à l'action...

Le 9 décembre, Jaruzelski fait adopter par le bureau politique le principe d'une « solution de force » contre Solidarité, sans en dévoiler cependant tous les détails. La date a été fixée un peu plus tôt. Ce devait être, dès le début, pendant un week-end. Et nécessairement avant le 15 décembre, date à laquelle les sold'ordinaire, devaient être impérativement renvoyés dans leurs foyers. Grâce à la complicité de Honecker, qui avait accepté d'inviter le chance-lier Schmidt à une rencontre au sommet les 12 et 13 décembre, l'instauration de l'état de guerre avait été fixée à cette date. Par un concours de circonstances, Solida rité avait convoqué, pour les 11 et 12 décembre, sa commission natio-nale à Gdansk. Cette réunion, au cours de laquelle les dirigeants du syndicat allaient se prononcer en favour d'un référendum sur la nature du pouvoir en Pologne et menacer d'une grève générale au cas où le gouvernement exigerait les pleins pouvoirs, allait fournir înci-demment des arguments à la propademment des arguments à la propa-gande officielle pour dénoncer le caractère insurrectionnel des activités de Solidarité.

Après avoir fait reporter sine die la visite que devait effectner en Pologne M. Pierre Mauroy, le géné-ral donne l'ultime feu vert à l'opéra-tion « Wojna » (guerre), le samedi moment qu'il en informa les deux principaux représentants du parti, Barcikowski et Olszowski.

D'un point de vue purement tech-nique, le coup des militaires polonais fut une réussite. L'internement de plus de 5 000 personnes (dirigeants de Solidarité mais aussi intellectuels de renom), la présence massive de l'armée dans les rues, l'interruption de toutes les communications, la militarisation de milliers d'entreprises et l'utilisation brutale des unités anti-émeutes plongent le pays dans une sorte d'état de choc. De surcroît, la position plus que modé-rée du primat de Pologne, le cardi-nal Glemp, qui multiplie les appels à la non-violence, contribue à renforcer la conviction des militaires du WRON (le Conseil militaire de salut national, nom que s'était donné la junte polonaise) que la partie était gagnée.

Tout comme les réactions de l'étranger. Car, de Bonn à Washingterranger. Car, de Boan a Wasning-ton en passant par Londres et Paris (« bien entendu, nous n'allons rien faire... ») (2), ce n'est qu'un « ouf » de soulagement. Il ne s'agissait que d'une affaire purement intérieure, polono-polonaise, et les Soviétiques n'y étaient pour rien...

Le 14 décembre, en réunissant son « directoire », composé de quatre militaires et de cinq civils, Jarozelski peut croire qu'il a réussi. Avec, pense-t-il, la bénediction us l'Occident, l'approbation de l'Eglise et la compréhension d'une partie de la population... Très vite, il se rendra compte de

son erreur. Sous la pression de l'oninion publique, notamment des syndicats, puis à la suite des révélations sur le rôle des Soviétiques (quand la Maison Blanche fera enfin le rapprochement entre les rapports du colonel Kuklinski et l'instauration de l'état de guerre), les gouverneme occidentany seront amenés à durcie le ton avec Varsovie. Des sanctions économiques américaines aux énormes manifestations de solidarité avec les Polonais, la réprobation deviendra très vite générale. Les neuf mineurs tués par les forces de l'ordre lors de la « pacification » de la mine Wujek, le 16 décembre, contribueront à rajouter le rouge du sang au noir des lunettes du général

#### **Светте дадне́е** paix perdne

A l'intérieur du pays, une fois passé le choc de la terreur, le résulat n'est guère plus encourageant. Certes, grace anx interventions brutales des forces de l'ordre, les grandes entreprises (mines, chan-tiers navals, aciéries) ont été « pacifiées ». Les grèves out pratique cessé. Mais la production stagne. Les ouvriers, désabusés, font sem-blant de travailler. De surcroft, plasieurs dizaines de dirigeants de Soli-darité ont échappé à la rafle du 13 décembre. Dans la claudestinité, ils commencent à s'organiser. Les premiers tracts, puis les premiers journaux de Solidarité font leur apparition. Bientôt le syndicat honni disposera même d'émetteurs-radio... Avec ses milliers de commissaires militaires, nommés à la tête des entreprises, le pouvoir commence à exiger des salariés qu'ils signent une déclaration de loyanté. Ceux qui refusent (des dizaines de milliers) sont licenciés. La purge est féroce dans la presse, dans l'administration, mais aussi dans les grandes usines. Les artistes ripostent par un boycottage de la télévision.

Jaruzelski doit se rendre à l'évidence. Il a gagné «sa» guerre. Il a

Dès le mois de février, à l'annonce d'une nouvelle hausse des prix, de violentes manifestations éclatent un

peu partout en Pologne. La répression, les arrestations, par milliers, semblent inopérantes. Le 31 août, pour le deuxième anniversaire des accords de Gdansk, les forces de l'ordre ouvrent le fen sur les mani-festants. On dénombre des morts et des dizaines de blessés par balles. Birth Me Ne de

, 114 , ---, 1-J

7 m 12

324

1 SA 4 4

- 1 **44** 

i 2

14 (12)

A second

to tacke

e see 🚰

100

Sec. 25.

 $\mathcal{Q}^{2}(m_{p}) \leq \epsilon_{p} \cdot q$ 

2000

Name :

1

April 1

\$4% - 5%

Start Start

==:

24.2

Maria de la compansión de la compansión

A Transport

1 .....

E. . . .

RI.

Carrie

The same

e Tarana

Marchalle . Commercial

**C** 

Post .

9

....

Malgré une répression massive, le WRON don't tirer les conclusions de son échec. Et le général Jaruzelski annonce à la Diète qu'il demande la suspension de l'état de guerre. Les camps d'internement sont «en prin-cipe» fermés. Les détenus sont libérés. Dès le 12 novembre, Lech Walesa peut rentrer à Gdansk L'état de guerre ne sera supprimé que le 22 juillet 1983. Et les derniers prisonniers politiques libérés le 11 septembre 1986.

Entre-temps, Jean-Paul II a effectué un pèlerinage en Pologue (en juin 1983), et Walesa a reçu le prix Nobel de la paix. Dès lors, et tandis que les changements s'accélèrent au Kremlin, Jaruzelski s'efforce de modifier son image, essentiellement à l'étranger. Il quitte d'abord son poste de ministre de la défonse, en 1983, puis la tête du gouvernement, en 1985, préférant se faire « élire » président du Conseil d'Etat, c'est-àdire chef de l'Etat. Et c'est à cetitre, à la surprise générale, qu'il est reçu, fin 1985, à l'Elysée, par le président Mitterrand, qui tient toute-fois à lui exprimer la désapprobation de la France devant l'absence de démocratie et la répression qui continue de frapper les partisans de Solidarité.

Dès cet instant, et après un nouveau pèlerinage du pape en Pologne, tous les hommes politiques qui com-mencent à s'y rendre insistement pour rencontrer le leader du syndicat qui reste interdit et qui, pour le régime, n'est plus qu'un simple par-

L'échec du référendum sur les réformes économiques (fin 1987), puis les grèves qui éclatent en 1988, conduisent le général à mandater son ministre de l'intérieur, le général Kiezczak, à entamer des négocia-tions avec Solidarité dès le mois d'août. En septembre, il remplace le premier ministre, Messner, par Rakowski qui, pourtant, n'a cessé d'affirmer que jamais Solidarité ne serait légalisée...

La visite de Walesa, accompagné de deux de ses plus proches conseil-lers, Geremek et Wielowiejski, à Paris, à l'invitation du président de la République pour le quarantième anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, va marquer un cournant. De « simple particulier », le Prix Nobel de paix (c'est à ce titre qu'il est invité) redevient auxvenz du pouvoir polonais m interlo-Polonais assistent, à la télévisio l'ouverture des débats de la « table ronde ». A partir de ce moment, ni l'annonce d'élections « partiellement libres » ni même la rencontre entre le général Jarnzelski et Lech-Walesa n'étonneront plus.

Les résultats des élections des 4 et 18 juin, en revanche, surprendront par l'ampleur de la victoire de Solidarité, qui réussit à faire élire 99 des 100 sénateurs et à obtenir les 161 sièges de députés réservés à l'opposition. Dès lors tous les calculs des stratèges du pouvoir sont remis en question. Le parti et ses alliés ne disposent plus de la majorité des deux tiers qui leur aurait permis, à la Diète, d'annihiler le pouvoir législatif du Sénat. Et surtout le général n'était plus assuré d'avoir la majo-rité à l'Assemblée (Diète et Sénat réunis), chargée d'élire le président de la République. D'où sa première réaction, son refus de se présenter et sa proposition visant à faire du géné-ral Kiszczak, ministre de l'intérieur, mais aussi principal organisateur de la «table ronde», le candidat du

Paradoxalement, c'est l'Occident qui a sauvé le général. Les visites de Mitterrand et de Bush, ainsi que le voyage du général Jaruzelski à Bruxelles et à Londres, peut-être même le sommet des Sept à Paris, ont convaincu les Polonais, et notamment l'opposition, qu'il exis-tait une sorte de consensus à l'étanger. Et que seul le général Jaruzelski apparaissait comme capable d'assurer une transition vers la démocratic. Huit ans après la nuit de l'état de guerre, Wojciech Jaruzelski aurait-il cafin été compris ?

(1) Pilsudski : après avoir contribué à la restauration de l'Etat polonain, de 1918 à 1922, il prit le pouvoir, en 1926, à la faveur d'un coup d'Etat militaire, et gouverna le pays jusqu'à sa mort, en 1935.

(2) Déclaration de M. Claude Cheys-son alors ministre des relations exté-

★ Gabriel Meretik est l'auteur de la Nuit du général, à paraître à la rentrée chez Pierre Belfond.



# Europe

Solidarité méfiant

### à la présidence de la République

(Suite de la première page.) Cette situation devrait l'inciter

à composer, à respecter les engagements pris lors des accords de la table ronde entre le pouvoir et ... Il était, de fait, très probable Solidarité.

Pour l'heure, on s'amuse de bon cœur. Ce jeu de mots a déjà fait le tour des rangs de l'opposition :
« Il a été élu d'une seule voix ». l'issue des votes unanimes qui étaient naguère le pain quotidien de cette Diète. Et c'est naturellement sinsi qu'avait été élu le pré-cédent détenteur du titre, Biernt. Tout stait tellement plus simple,

le détail. Le général Jaruzelski a obtenu, d'un cheven, la majorité absolue des suffrages valides : 270 voix pour, 233 voix contre et. 34 abstentions qui, en l'occurrence n'étaient qu'une variante du vote contre et avaient un effet du voie contre et avaient un enter identique. La majorité absolue était, en fait, de 268,5, ce qui a donné lieu, après le scrutin, à une polémique d'un genre inédit, les députés de la coalition au pouvoir affirmant que le général Jaruzelski avait deux voix de majorité, l'organition maintenant m'il n'en l'opposition maintenant qu'il n'en avait qu'une, point de vue qui finit par l'emporter à l'issue d'un vote corrigeant le protocole de la séance. Ce débat, sussi technique que plaisant, fut diffusé comme le reste par la télévision polonaise et ne fit que souligner cruellement la faiblesse d'un pouvoir naguère quasi absolu, mais aujourd'hui réduit à revendiquer des demi-

### Le coup de pouce de l'opposition

Il reste que le général Jaruzelski a - gugné », mais cette vic-toire est presque aussi cuisante qu'une défaite. Après tout, la composition de ce Parlement avait été arrangée pour lui assurer une confortable majorité, le Parti-et ses alliés ayant reçu d'office" 65 % des sièges. Pourtant, le can-didat unique n'a surnagé que parce que plusieurs représentants de l'opposition lui ont lancé des délibérément un bulletin nul conine l'a fait par exemple M. Wielowieyski, une figure majeure de l'opposition, et aussi parce que quelques autres ont refusé de prendre part à un vots - Insuffisamment démocratique -. C'était abaisser le seuil de la majorité absolue et donc aider de facto le candidat unique. La veille, les députés de Solidarité avaient pourtant clairement exprimé leur position de principe qui fut réaffirmée avant le vote au nom-du groupe de l'opposition par le professeur Geremek : « Nous ne pouvons oublier l'espoir né en août 1980 et sa destruction en décembre 1981 (par le général Jaruzelski). Nous restons fidèles à nous-mêmes (...). L'élection actuelle n'a pas de caractère vraiment démocratique. La décision de fait est dans les mains de la coalition qui dispose de la majo-rité (...). et nous pensons que cette coalition a le sens de ses res-

ponsabilités. » C'était rappeler qu'on ne pou-vait demander aux représentants de Solidarité de voter pour Jaruzelski, mais aussi appeler le camp majoritaire à faire preuve de cohésion et de logique. Certains élus de l'opposition ont visible-ment estimé qu'il fallait aller au-

#### Journal de l'immigration polonaise

#### «Naradowiec» disparaît

Le journal en langue polonaise Naradowiec, imprimé à Lens, dans le Pas-de-Calais, depuis 1924, a cessé sa paration le lundi 17 juillet. Naradowiec, qui avait été créé en 1900 en Westobolie et s'était ins-1909 en Westphalie et s'était ins-tallé par la suite en France, avait connu un développement assez important, atteignant les 157000 exemplaires, diffusés dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en Belgique, en Allemagna et en Grande-Bretagne.

Les difficultés financières sont apparues il y a quelques années:
Narodiviec a déposé son bilan le
2 décenire 1988. Mis en redressement judicie, il n'a pas réussi à surmonter les obstacles. Le tribunal de Béthune a donc décidé que le dernier numéro devrait paraître le 17 juillet. Cette suppression entraîne trente-cinq licenciements. — (Intétrente-cinq licencie

qu'un certain nombre de députés des petits partis, soumis depuis des décennies à la volonté des communistes, allaient « se révol-« Il a été élu d'une seule voix » ter » dès lors que le vote serait. C'était l'expression consacrée à public. En d'autres temps, seul un vote secret anrait pu leur donner ce genre de courage. Cette fois, une vingtaine d'entre eux, en par-ticulier parmi les membres du Parti paysan, avaient prévenu leur grand «partenaire» -auquel ils doivent pourtant presque tout, —
qu'ils n'oscraient pas voter pour le
général Jaruzelski... par crainte
des réactions de leurs électeurs.
C'est le signe que quelque chose
s'est définitivement brisé dans le

> Une longue et confuse bataille s'était donc livrée en commission, puis en séance, pour que le vote

delà et donner le petit coup de soit aussi secret que possible. Le pouvoir avait imaginé une forgénéral Jaruzelski passait à la mule par laquelle seuls les président de source que le pouvoir avait maginé une forgénéral de source que le pouvoir avait maginé une forgénéral de source que le pouvoir avait maginé une forgénéral de source que le pouvoir avait maginé une forgénéral de source que le pouvoir avait maginé une forgénéral de source que possible. Le pouvoir avait maginé une forgénéral de source de soit aussi secret que possible. Le pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit aussi secret que possible. Le pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit aussi secret que possible. Le pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit aussi secret que possible de pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit aussi secret que possible de pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit aussi secret que pouvoir avait imaginé une forgénéral de soit de ents de groupe auraient pu prendre connaissance du vote de

chacun. Mais, sons les coups de boutoir des orateurs de Solidarité et la vigilance procédurière de certains de ses membres, cette position s'est avérée intenable. On a done voté par bulletins nomi-

naux en sachant que la nature de ce vote serait accessible au public, sinon immédiatement du moins à terme (le parti a tout de même réussi à éviter que les elns ne se prononcent un à un sons les caméras de la télévision).

Quelques députés de Solidarité n'en out pas moins ostensiblement montré leur bulletin de vote aux photographes, tels Jacek Kuron, toujours provocateur, qui devait ajouter plus tard : « J'ai voté coure, mais j'étais pour » ; on bien un élu peu connu qui s'est

écrié en votant : « Je suis pour Lech Walesa ».

tions au général Jaruzelski, bat-tant de vitesse le président Bush.

Il a également rendu publique une déclaration où il confirme la détermination de son monvement à « œuvrer avec le président nouvellement élu pour une transfor-mation graduelle des réalités politiques, sociales et économiques du pays ». Il rappelle que même si « l'élection (du général Januzelski) ne correspond pas au triotes, elle est la conséquence logique des accords passés avec le pouvoir lors de la table ronde du aussi conforme aux nécessités politiques intérieures et exté-

Lech Walesa ».

Depuis Gdansk, le leader de Solidarité a immédiatement envoyé un télégramme de félicitations au général Jaruzeleki bat. mette en place la transition vers un système « réellement démocratique », consacré dans quatre ans par des élections législatives réellement libres, et étant entendu que la prochaine élection prési-

dentielle devra se faire au suffrage universel. Le professeur Stelmachowski, président du Sénat, qui est allé, ès fonctions, annoncer son élection an général Jaruzelski, a été on ne peut plus clair en rappelant immédiatement à l'heureux élu : Nous comptons que le pro-cessus de démocratisation du pouvoir lors de la table ronde du pays sera mené à son terme. » Et début du printemps et qu'elle est M. Geremek avait indiqué par avance que l'attitude ultérieure de Solidarité dépendrait de la manière dont le nouveau prési-

Cela dit, si Solidarité est déci- dent s'acquitterait de ses engage

jusqu'à présent plutôt vagues, mais le général Jaruzelski a paru mercredi déterminé à assumer le rôle de transition qu'on attend de lui. Après avoir « accepté » la fonction de président de la Répu-blique et prèté serment devant la Diète, il a annoncé son intention de « tout faire pour que la démo-cratisation soit le levier du déve-loppement de la Pologne ». « Je ceux qui sont opposés à moi, de ceux qui éprouvent de l'animosité à mon égard », a-t-il ajouté avant de remarquer que « personne n'avait tapissé de roses le chemin de sa vie . En un mot l'homme qui crut naguère que la désense de l'ordre et du socialisme passait par l'écrasement de Solidarité et la mise au pas du pays souhaite à présent être - un président

Extraits du message du Président de l'Anglo American Corporation, Monsieur Gavin Relly

# L'ANGLO AMERICAN CONTRIBUE A REDESSINER LA CARTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD

- La discrimination raciale n'est pas seulement indéfendable moralement, elle met aussi un frein à la prospérité de tous les Sud-Africains.
- Nous continuons à réclamer l'abolition de toutes les lois qui dénient à l'individu le style de vie auquel il a les moyens d'accéder, et nous nous attachons à mettre en pratique notre idéal de nondiscrimination.
- Nous entendons donner à chaque emploi un caractère évolutif rationnel et non racial, puisque basé sur le seul mérite.
- Nous finançons l'éducation des Sud-Africains noirs à tous les niveaux et encourageons la non-discrimination dans l'enseignement.
- Nous privilégions délibérément les petites entreprises en leur accordant notre clientèle, de façon à favoriser la répartition de la richesse sur une base non raciale.
- Notre actionnariat inclut à présent les deux-tiers de nos effectifs habilités, soit 133 000 travailleurs.
- Nos résultats records de FF6 607,6 millions et nos investissements de FF20,0 milliards consacrés au développement minier et industriel fournissent les moyens d'accélérer cette 'révolution silencieuse'dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos travailleurs et de leurs familles, soit 1,5 million de Sud-Africains.

Anglo American Corporation of South Africa Limited Enregistrée en République d'Afrique du Sud. No d'immatriculation 01/05309/06 Pour obtenir le texte intégral de l'allocution du Président, prière de s'adresser au Bureau de Londres: 40 Holborn Viaduct, London EC1P 1AJ



Moscou

de notre correspondant

Ce mineur d'Ukraine se voulait rassurant. Le matin même, lors de son intervention au Soviet suprême qu'avaient retransmise les radios des deux bassins en grève, M. Gorbat-chev s'était brièvement alarmé de tentatives des groupes informels d'influer sur le cours du mouvement. Rien à craindre de ce côté-là, répon-dait le gréviste devant les caméras

Rien à craindre, expliquait-il, casque sur la tôte, puisque, ici, « c'est nous qui avons pris le pouvoir ». « Nous » de majesté, « nous », la classe ouvrière mythifiée par ce régime depuis 1917, réduite au silence depuis à peu près la même date et qui soudain se fait entendre, de la Sibérie occidentale à l'Ukraine. Derrière ce mineur, une multitude d'autres grévistes, debout, assis, en tenne de travail ou torse nu sous le soleil, écoutaient les orateurs qui se succédaient au micro.

On entendait dénoncer les magasins spéciaux de la nomenklatura et le vide des cantines ouvrières. Il y avait les leaders et la base, les visages tendus, cette atmosphère à la fois lourde et bon enfant de tous les grands mouvements sociaux ces images auxquelles l'URSS s'habitue désormais et qui ne s'asso-cient plus à l'arrivée immédiate des chars ni au bain de sang.

Début de reprise ? Fansse reprise ? Difficile à dire. Les signes sont contradictoires, ces journaux qui autrefois auraient tous diffusé le même commentaire autorisé sont divisés dans leur appréciation de la situation et les grévistes eux-mêmes le sont sutsi - confiants ou

Il y a cenx qui ne venient pas désarmer avant la victoire et ceux pour qui on peut redescendre dans les puits et laisser le gouvernement travailler – comme il s'y engage – à la solution des revendications structurelles. Au dernier pointage, selon Tass, 9 villes en grève sur 11 auraient repris le travail, 24 000 grévistes de moins sur les 180 000 du Kouzbass, le bassin de Sibérie occidentale, mais 70 mines arrêtées dans

En Sibérie, le travail a repris à Prokopievsk, Novokouznesk, Ossinniki et Myski, mais il n'y a repris que partiellement et les comités de grève de bien d'autres villes refusent de suivre le comité de grève régional qui a signé un accord avec M. Slyunkov, le dirigeant du parti dépêché sur place par M. Gorbatchev. Tout se passe sur un très vaste territoire, extrêmement pauvre, aux liaisons et aux transmissions difficiles. Avant de se décider, les gréristes veulent donc avoir tous vu M. Slyunkov, exigent sa venue.

On peut en déduire que la vraie reprise n'est plus qu'une question d'un jour et demi ou deux. On peut aussi se dire que, plus le mouvement dure, plus les possibilités d'extension à d'autres branches sont fortes. On sait en effet maintenant que de nombreuses entreprises non minières se sont jointes à la grève en Sibérie (160 selon le quotidien des syndicats) et la tendance a été assez marquée pour que l'accord signé par M. Slyunkov porte également sur les

#### Situation tendue

Conséquence de cette totale incertitude, la très prudente Pravda écrivait, jeudi 20 juillet, que la situation restait « très tendue dans la plupart des corons - et décrivait e hostilité) un responsable du comité de grève de Kemerovo appelant au téléphone un directeur d'entreprise. « Cessez immédiate-ment le travail, dissit-il mercredi, ou toute la tribune de la place sera couverte d'affiches vous dénonçant même matin, la plus audaciense Komsomolskaia Pravda écrivait tout tranquillement que la place de Kemerovo avait commencé à se vider, que le comité appelait à la reprise et que, ce jendi matin, . la majorité des puits et des entre-prises » auraient suivi ce mot

Visiblement, la presse soviétique manque encore de spécialistes des conflits sociaux, et la confusion est telle que la presse centrale n'a pas encore été capable de publier alors que ce serait l'intérêt des autorités - le texte de l'accord conclu par M. Siyunkov. Ici ou là, on en rouve quelques morceaux qui tous donnent l'idée d'un texte important. Le préambule indiquerait ainsi que l'aggravation de la situation sociale cans le Kouzbass est « la conséquence du diktat et de l'arbitraire des ministères et des départements, du laxisme des organes locaux du parti et des Soviets, de la détériora-

si l'on comprend bien « les mines, les puits et d'autres entreprises du Kouzbass bénéficient désormais d'une complète indépendance écono-mique et juridique » et l'ensemble du bassin devrait – comme les Républiques baltes — passer dès le 1ª janvier prochain à l'autonomie économique régionale. Si c'est vraiment cela, si d'autres revendications (sur l'augmentation des retraites par exemple) sont réellement trans-mises à Moscou sans délai, si les mesures d'amélioration des « infrastructures sociales » et d'augmenta tion des livraisons de biens de consommation (viande, beurre, mais aussi - chaussures de cuir -) paraissent vraiment crédibles, peut-être alors que le mouvement de reprise va effectivement se généraliser.

#### Une des villes les plus sales du monde

Mais ce n'est qu'une éventualité car à Kemerovo par exemple 20 % de la population vit dans des logements insalubres ou... sans logement du tout. Avec Novokouznetsk, l'agglomération vient en tête, affir-ment les Nouvelles de Moscou, des dix villes les plus sales du monde, et l'espérance de vie des habitants du Kouzbass est de dix ans inférieure à kouzpass est de dix am interieure à la moyenne soviétique. De petites grèves en petits débrayages, la tension montait dans la région depuis le début de l'année et, à en croire l'hebdomadaire de la perestrolka, lorsque, au début de la grève, sont soudain apparus, sur les étalages de prolonieure et élecce. Prokopievsk, café, bonbons et chocolat (« deurées dont on avait oublié l'existence depuis longtemps »), les grévistes ont refusé de les laisser

« Nous ne voulons pas d'aumône, auraient-ils déclaré. Nous exigeons l'accélération de la perestrolka » Partout, jusque dans ce discours de mercredi où M. Gorbatchev parlait de situation «grec» et agitait la menace de mesures d'exception, la presse et les autorités font tout pour ésenter le mouvement comme une révolte ouvrière contre les entraves mises aux réformes.

Jamais une seule réserve n'est tions. On les justifie au contraire, exemples à l'appui, et ces exemples servent à dénoncer les méfaits de la centralisation économique. D'un journal à l'autre, d'une déclaration à l'antre, on tombe aussi à bras raccourcis sur tous ceux des cadres locaux qui n'ont pas su devancer l'explosion et ne savent anjourd'hui pas y répondre. Une énorme machine de récupé-

ration est en branle, et, si M. Gorbatchev craint naturellement que le mouvement ne débouche sur une grève générale, il craint tout autant de ne pas parvenir à canaliser en sa faveur l'énorme force motrice d'un mouvement ouvrier renaissant – et de toute manière influctablement appelé à renaître.

Revendication principale des gré-vistes selon les Nouvelles de Moscou? Le « droit pour les collectifs de travailleurs de déterminer la forme de propriété des moyens de production > (étatique, coopérative, bail ou tout autre forme entrant dans le cadre du socialisme).

#### BERNARD GUETTA.

· Nouvelles violences en Abichazie. — En dépit du couvre-feu instauré mardi 18 juillet en Abkhazie, les violences e se poursuivent » et la situation est ∉ complexe et tendue ≥, a indiqué mercredi le ministère soviétique de l'intérieur, cité par l'agence Tass. La presse moscovite a commencé mercredi à publier de plus amples informations sur les affrontements, en faisant état d'attaques contre des postes de police, de prises d'otages et d'échanges de coups de feu. L'hebdomedaire les les de Moscou a notamment précisé que sur les seize morts comptabilisés depuis samedi figuraient neuf Géorgiens, cinq Abkhazes, et deux personnes non identifiées. Le bilan est passé mercredi à dix-huit morts. - (AFP, AP).

e ESPAGNE: L'ETA serait responsable de l'attentet de Madrid. — Le colonel Jose Maria Martinez Narillo et le commandant Ignacio Varagas, de l'armée de terre aspagnole, ont été tués en plein canespegnos, om eus unes en pien cen-tre de Madrid, mercredi 19 juillet (nos dernières éditions). Leur chauf-feur, le caporal Fernando Vilches Herran, n'est pas décédé des suites de ses blessures, comme l'avait tout d'abord annoncé la police, mais reste toutefois dans un état grave. L'attentat n'a pas encore été revendiqué mais le culpabilité de l'ETA ne fait aucun doute pour les enquêteurs.-

#### TURQUIE

# Sept militants d'extrême gauche ont été condamnés à mort

Le tribunal militaire d'Ankara a prononcé mercredi 19 juillet sept poines de mort et trente-huit condamnations à la prison à vie, à l'issue de l'un des plus importants procès intentés, depuis le coup d'Etat de septembre 1980, aux militants du groupe d'extrême gauche Dev-Yol (La Voie révolutionnaire).

Dev-Yol (La Voie révolutionnaire).

Dans ce procès, ouvert le 18 octobre 1982, dans un pays alors en état de siège, 723 membres de Dev-Yol out été accusés d'avoir « tenté de renverser par la lutte populaire armée l'ordre constitutionnel, pour le remplacer par un Etat marxiste-léniniste ».

Le procureur militaire, qui avait requis 186 peines de mort à l'ouver-ture du procès contre les 574 pre-miers accusés, avait ensuite requis, en mars 1988, un total de 259 peines de mort. Les avocats de la défense ont protesté contre les conditions de ce procès, affirmant que quatre des détenus étaient morts en prison à la

ITALIE

Le PCI forme

un « gouvernement

de Pombre »

Le Parti communiste italien a annoncé mercredi 19 juillet, à Rome, la constitution d'un « gou-vernement de l'ombre », composé

d'un président, de dix-huit minis-tres et de trois membres chargés

siègeant au Parlement italien

Parmi les « ministres », on relève notamment les noms du cinéaste

Ettore Scola, chargé de la culture,

et de Giorgio Napolitano, théori-cien du Parti communiste, nommé aux affaires étrangères. Un coordi-

nateur assurera la liaison entre les « ministres » ainsi que les rapports

MANAGUA

de notre correspondant

La révolution sandiniste a

célébré, mercredi 19 juillet, son

dixième anniversaire, sous le signe de la morosité et en

l'absence de personnalités étran-

cères de haut niveau. La cérémo-

nie a duré moins de deux heures,

en présence d'une foule nom-breuse – environ cent mille per-

sonnes – qui n'a cependant pas manifesté l'enthousiesme des

La crise économique a eu rai-

son de l'ardeur des militants san-dinistes, et le président de la République en a tenu compte dans son discours. Le comman-

dant Daniel Ortoga s'est en effet départi de ses diatribes habi-tuelles contre les Etats-Unis et

contre l'opposition « su service de l'impérislisme yankee ». Il a réttéré son intention d'ouvrir le

dialogue dans les plus brefs

délais avec l'opposition pour créer les conditions favorables à

des élections démocratiques, le 25 février. Il s'est notamment

engagé à discuter la possibilité de modifier la loi électorale.

reprises sur « l'Union nationale d'opposition » (UNO), M. Ortega

qu'il prenait au sérieux cette coa-ition de quatorze partis qui regroupe les conservateurs, les libéraux, les démogrates-

chrétiens, les sociaux-démocrates et les communistes.

Dans son discours, le président Ortaga a aussi rappelé que « le peuple en armes » était une force avec lequelle il fallait compter. « L'héroïsme du million de

Niceraguayens qui, les armes à la main, ont défendu le pays contre

l'agression des Etats-Unis, a-t-il

dit, nous a permis de défendre notre dignité. » Il a cependant

reconnu que le revenu par habi-

tant avait baissé dans des pro-

portions dramatiques au cours

des dernières années. Le réta-

blissement de la situation et « la stabilité de l'Amérique cen-

trale », a-t-il ajouté, « passent

En ironisant à plusieurs

ssé voir pour la première fois

années précédentes.

en Américuie centrale

suite de mauvais traitements, entre 1980 et 1982. Ils protestaient aussi

1980 et 1982. Ils protestaient aussi contre la prise en compte par le tribunal d'avenx « arrachés par la torture ». Ils contestaient enfin le verdict, déclarant qu'« un jugement sous l'influence du coup d'Etat du 12 septembre n'a aucune valeur ».

Les accusés de ce seul groupe de Dev-yol avaient été déclarés responsables de quelque 414 actions terroristes, au cours desquelles 74 personnes avaient trouvé la mort à la fin des années 70. Ces attentats, avec des actions de l'extrême droite, firent plus de 5 000 morts, entrainant l'intervention de l'armée, le 12 septembre 1980.

Sur 285 condamnations à mort

Sur 285 condamnations à mort Sur 285 condamnations a mort prononcées depuis le coup d'Etat, 50 ont été exécutées, selon la Ligne des droits de l'homme turque. 26 militants politiques ont notamment été pendus – 17 d'extrême gauche et 9 d'extrême droite – et 21 condamnés de droit commun. (AFP.)

#### CHYPRE Tension sur la ligne

# de démarcation Cent trente-six, personnes dont un

Cent trente-six, personnes dont un évêque chypriote-grec, ont été arrêtées, mercredi soir 19 juillet, dans la partie nord de Nicosie par les forces chypriotes-turques. Plusieurs autres personnes ont été blessées, scion M. Pat Nash, porte-parole de l'ONU à Chypre.

Une manifestation avait été organisée par quelque cinq cents

naisée par quelque cinq cents femmes pour protester contre l'invasion, il y a quinze ans, de la partie nord de l'île par l'armée turque. Les femmes étaient parvenues à franchir la ligne de démarcation surveillée par les forces de l'ONU.

de secteurs particuliers.

Présidé par M. Achille Ochetto, secrétaire général du PCI, le gouvernement parallèle, formé alors que l'Italie traverse depuis deux mois une des plus longues crises politiques de l'après-guerre, comporte des membres du Parti communiste et de la Gauche indépendante resite formation de ganche par les forces de l'ONU.

Le responsable de la police de la «République de Chypre du Nord» (uniquement recomme par Ankara) avait estimé qu'une telle violation de la ligne constituerait « une menace et une provocation». Le gouvernement chypriote, de son côté, avait auparavant indiqué qu'il n'était pas opposé à la tenue d'une telle manifestation. Selon M. Pat Nash, « la situation est très tendue, et les Nations unies sont en train de négo-Nations unies sont en train de négo-cier la libération des personnes arrêtées ». – {AFP.} avec les autres partis politiques et les syndicats italiens. — (AFP.)

par l'ouverture d'un dialogue

avec les Etats-Unis ». Washing-

ton a cependant refusé de négo-cier avec Managua, estimant que

le retour à des relations normales

entre les deux capitales passait

d'abord par l'ouverture d'un dia-

logue entre les sandinistes et

< Avenir

huminenx »

musique, la fête était triste sur l'immense terre-plain situé entre

le lac de Managua et les ruines

de la capitale, jamais recons-truite depuis le séisme de 1972.

La foule était très peu attentive

au discours livré sans conviction

par M. Ortega qui a aligné des

« réalisations de la révolution »

proclamant e un avenir lumineux

Au milieu de la foule, plusieurs

milliers d'« internationalistes » agitaient les drapeaux de leurs

pays d'origine et manifestaient

plus d'enthousiasme que les

comités de solidarité euro-

péens - espagnol, allemend suédois, néerlandais, basque,

catalan - et quelques Français ainsi que des Canadiens et des

Américains étaient venus en

tion à laquelle ils croient encore.

l'absence de personnalités étran-gères soulignait la désillusion de

la plupart des gouvernements à l'égard de la révolution sandi-

niste. Seuls quatre pays - Viet-nam, Corée du Nord, République

dominicaine et Ouganda -

avaient envoyé des délégations

de haut niveau. On est loin de la

grande époque des premières

années de la révolution sandi-

niste, lorsque MM. Fidel Castro

et Carlos Andres Perez hono-

reient le Nicaragua de leur pré-

BERTRAND DE LA GRANGE.

force pour célébrer cette révolu-

Sur la tribune, en revanche,

Le contraste était saisissant

et les dégâts de la guerre.

Maigré le temps radieux et la

**Amériques** 

NICARAGUA: le dixième anniversaire

de la révolution sandiniste

Morose célébration

# Proche-Orient

LIBAN: une nuit infernale

#### Des « armes nouvelles » ont été utilisées au cours des duels d'artillerie

BEYROUTH

de notre correspondant

Une fois de plus les habitants de Beyrouth ont vécu une nuit infer-nale. Tous les quartiers du secteur chrétien, ceux de Beyrouth-Ouest, mais aussi plusieurs localités du Nord, de la montagne et de la Belcaa ont été arrosés de milliers d'obus. Il faut remonter à plus de deux mois en arrière pour repérer pareil

Elément aggravant, les « armes nouvelles», dont on parle tant à Beyrouth ces jours-ci — pas les fusées Frog mais divers canons et autres lanceurs de projectiles, — sont manifestement entrées en action, à la cadence du tir, aux chuintements, sifflements et autres bruits, les Beyrouthins, qui ont l'oreille fine dans ce domaine, ont reconnu des engins destructeurs ignorés d'eux jusque-là. Plus que jamais, chacun le sait pertinem-ment, le Liban et, en particulier, sa capitale, sont une poudrière, remplie à ras bord au cours des derniers

#### Scénario classique

Depuis deux semaines, le scénario des bombardements est classique : un navire - briseur de blocus s'approche du littoral du réduit chrétien, l'artillerie des Syriens et pro-Syriens entre en action contre lui, celles de l'armée et des forces libanaises dans le camp chrétien se déchaînent aussitôt – alors qu'anparavant la riposte n'était ni systématique, ni immédiate, ni de cette ampleur - « contre les sources de tir », c'est-à-dire la quasi-totalité de Beyrouth-Ouest et de multiples régions du pourtour du réduit. Et c'est l'embrasement. Mercredi soir, trois navires ont brisé le blocus. Le bilan de la nuit de folie - une de plus - que vient de vivre Beyrouth

Depuis l'entrée en scène du trium-Depuis l'entrée en scene <u>un un</u> virat arabe, Damas, directement ou par l'intermédiaire de ses affiés, utilise quatre leviers pour agit 'sur la stuation : le blocus maritime bombardement, le blocus maritime vedettes, les bombardements par vedettes, les bombardénients terrestres, les voies de passage intersecteurs.

Entre-temps, le triumviral arabe semble s'enliser dans les sables mouvants libanais. Le président sortant du Parlement, M. Hussein Frusseini, qui est allé au nord rencontrer le patrianche maronite, estime pour sa part qu'on se trouve à la veille de réaliser une percée sur la voile de la « restabilisation ». En tout 123, la situation semble être suffisamment grave pour que le roi Fahd d'Arabie saoudite ait ajourné la visite officielle qu'il devait faire aux Elista-Unis vers la fin de juillet, en se pré-Unis vers la fin de juillet, en se prévalant publiquement de la vise

LUCIEN GEORGE

• Deux Palestiniens tués per sième abettu pour « collabora-tion ». — Deux Palestiniens ont été tués et dix-huit autres blezaés par bailes, mercredi 19 juillet, dans les territoires occupés, lors d'affronte-ments entre manifestants et soldats israéliens. D'autre part, un Palestisalaenens. D'autre part, un ranssu-nien, Rizik Bi'irat, sociante ans, is, sté tué mercredi à Tibien, près de Remal-lah en Cisjordanie, d'une balle-sirée dans la nuque par des inconnus mas-qués qui l'ont publiquement acque d'être « un collaborateur » des álitorités israéliennes. Depuis le début du soulèvement palestinien, en décem-bre 1987, dans les teritoires occupés, plus de sobrante-dix Palestiniens ont été tués pour cause de collaboration », selon un repportitie l'armée israélienne publié lundi der-nier. — (AFP).

#### L'assassinat de trois dirigeants kurdes

#### Le PDKI accuse l'Iran d'avoir attiré Abdel Rahman Ghassemfou dans un piège

L'ancien secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iraz (PDKI), Abdel Rabman Ghassemion, assassiné ieudi dernier à Vienne, devait être inhumé, jeudi 20 juillet, à Paris, au cimetière du Père-

Abdel Rahman Ghassemiou, qui dirigeait la principale formation autonomiste kurde d'Iran jusqu'à son assassinat à Vienne, était un homme partagé. Kurde et iranien, il a fait ses études à Paris et à Prague, pour ensuite diviser son temps entre l'Europe, où il a notamment suivi une carrière universitaire à la Sorbonne, et les montagnes du Kurdistan, où il présidait aux destinées du PDKL Conduisant, depuis 1979, la lutte armée contre le régime islamique de Téhéran, il n'en affichait pas moins - malgré toutes les rebuffades des Iraniens - sa disposition à négocier avec l'Iran de Khomeiny, répétant à l'envi qu'une solution militaire était impossible au Kurdis-

Il a été victime de ce perpétnel dilemme, reflet de la destinée du peuple kurde, divisé entre quatre pays (Iran, Irak, Syrie, Turquie), et ne s'étant jamais décidé à unir ses forces tout en alternant (excepté en Syrie) on en menant de front combats et vaines négociations avec les pouvoirs centraux en place. Quoi qu'il en soit, pour le PDKI, la cause est entendue : c'est le régime de Téhéran qui l'a tué dans l'appartement même où il négociait... avec des émissaires iraniens (le Monde du 15 juillet) et au moment où son parti revendiquait un certain nom-bre d'opérations contre les forces

Selon M. Abdallah Hassanzadeh, membre du bureau politique du PDKI, Téhéran n'a fait que tendre un piège à Ghassemiou en hri proposant, en décembre dernier, des négo-ciations. Deux séries de pourparlers ont en lieu, fin décembre, puis en janvier 1989, dont la direction du PDKI a été tenne informée, contrairement à ceux de juillet, que l'exdirigeant menait à Vienne sans ca avoir informé son bureau politique. Même la représentation autrichienne de son mouvement ignorait qui Ghassemlou aliait rencontrer les 12 et 13 juillet.

Antre piège, selon M. Hassanza-den : la façon dont les Iraniens ont fait croire à leurs interlocuteurs que les discussions avaient spectaculairement progressé, car, au soir du 12 juillet, l'un des trois négociateurs kurdes, M. Fazel Rasoul, a confié à sa femme que les parties étaient sur le point de conclure un profiscole d'accord (le lendemain, ils étaient tous trois assassinés, lors d'une denxième rencontre). Or, sans par-ler du refus constant de Téhéran d'envisager l'autonomie pour l'ane quelconque des provinces ira-niennes, les précédents contacts de décembre et janvier n'avrient permis qu'un échange de vois; Un revirement que le PDKI trouvé par-ticulièrement étrange.

#### Un « négociateur » a disparu

Autre élément avance par M. Hassanzadeh lors d'une, conférence de presse, mercredi 19 juillet. pour étayer la episte iranieune.» : l'un des trois enégociateurs d'iraniens présents dans l'appartement on se sont déroulées «négociations » et fusillade a disparu alors, qu'un autre a été légèrement blessé et que le troisième se trouve maintenant dans les locaux de l'ambassade d'Iran à Vienne (les trois Kindes ayant, eux, été littéralement, exé-cutés - de deux balles dans la tête). Selon M. Hassanzadeh, la mission diplomatique iranienne anrait refusé que la police autrichienne puisse l'entendre.

1.00

のは、大大

Pour ce qui est de l'avenir du mouvement autonomiste, la direc-tion du PDKI (dont le quartier général se trouve en Irais). assure general se trouve en Irak); assure qu'elle suivra la voie tratce par Abdel Rahman Ghassemlett, qui assurait la direction du parti depuis 1973. Même dans la négociation qui selon elle, a cofté la vie à Ghassemlou? M. Hassanzadeh à simplement dit que le PDKI ne crossiti tentre de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la ment dit que le PDKI ne croyant tou-jours pas à la possibilité d'une solution militaire et continuessit à rechercher un règlement négocié et politique au problème founde » Mais, quant à « s'asseoir autour de la même table - que des réprésentants du gouvernement tratien, les dirigeants kurdes n'y paraissent pas prêts - pour le moment », comme l'a indiqué M. Hässanzadeh

YVES HELLER.



#### Au Parlement européen

### MM. Le Pen et Schönhuber forment un « groupe technique » sans la participation des néo-fascistes italiens

BRUXELLES

the Orient

de notre envoyé spécial

M. Jean-Marie Le Pen, président sortage du groupe des Droites européennes (seize membres), n'est pas parvenu, mercredi 19 juillet, à Bruxelles, au terme d'une longue série de discussions avec ses homologues députés allemands et italiens, à résuite au seine d'un des partes de la lemands et italiens, à résuite au seine d'un disconsiste de la lemands et italiens, à résuite de la lemands et le lemands et lemands et le lemands et lemands et le lemands et lemands et le lemands et le lemands et le lemands et le lemands et lemands et le lemands et lemands et le lemands et le lemands et le lemands gues députés allemands et italiens, à réunir au sein d'un même groupe tous les députés européens d'exirgine droite. Les élus néo fascistes du Mouvement social italien (MSI), àvec lesquels M. Le Pen est allié, à Sirasbourg depuis 1984, et les six élus des Républicains allemands qui content au Parlement européen, demeurant totalement allergaues les uns aux autres, le président du Front, aux autres, le président du Front, auxional a finalement fait savon qu'il fera équine avec les Allesavoir qu'il fera équipe avec les Alle-

M.: Le Pen présiders danc un groupe... qualifié de «technique» par son entourage — dont l'une des

rice-présidences a été accordée à M.Schönhuber, chef de file des Républicains de RFA, dont l'un des titres de gioire politique est d'avar été lieutenant de la Waffen-SS pen-dant la dernière guerre. M. Schön-huber a promis à ses compatriotes d'éviter toute dérive nazie à l'inté-rieur de son parti ! Une autre vice-présidence a été octroyée au repré-sentant du parti paisereliste heles sentant du parti nationaliste belge Visams Block, M. Karel Dillen.

Viaams Block, M. Karel Dillen.

Exit, donc, M. Giancario Fini et ses élus du MSI, qui siégeront parmi les non-inscrits pendant que le groupe technique des Droites europécanes»; fort de din sept membres (dix Français, six Allemands et un Belge); consatra la satisfaction, au début de la semaine procheine de début de la semaine prochaine, de prononcer le discours insugural de la nouvelle législature européenne par la voix du cinéaste Claude Autant-Lara, doyen d'âge, élu sur la liste Europe et Patrie de M. Le Pea. Considérant qu'il s'agit d'une provocation délibérée du Pront

national pour occuper momentané-ment la tribune», un élu travailliste de Grande-Bretagne, M. Giyn Ford, ancien président de la commission d'enquête sur la montée du racisme et du fascisme, créée en 1984, ne désespère pas de convaincre les députés européens de tous les suires groupes de quitter l'hémicycle su moment de cette allocution.

Il s'est confirmé, en outre, qu'il y aura deux groupes communistes dont aucun ne portera cette éti-quette. Les communistes italiens et espagnols travailleront ensemble en compagnie d'un Grec et d'un Dancis à l'intérieur d'une formation de vingt-huit membres, tandis que les communistes français et portugais constitueront l'avant-dernier groupe du Parlement par leurs effectifs (quatorze députés). Le groupe le moins nombreux sers celui des treize clus Arc-en-ciel (régionalistes et alternatifs), que diverses suscep-tibilités italiennes, espagnoles ou

belges ont empêché de sièger en compagnie des trente députés verts.

Quant à M. Valéry Giscard d'Estaing, étu président du groupe fibéral – avec trente-cinq voix sur fibéral — avec trente-cinq voix sur quaranto-neuf, les éius espagnois et portugais ayant peu apprécié la pro-cédure obligeant à une candidature unique — il a fait savoir urbi et orbi, avant même qu'on hui pose la question, qu'il ne briguera pas la présidence du Parlement européen, assurée en principe à M. Eurique Baron, le candidat des socialistes espagnols, comme convenu entre le groupe comme convenu entre le groupe socialiste et le groupe démocrate-chrétien ( le Monde du 20 juillet). Les libéraux, qui ne veulent pas entendre parier de cet arrangement, paraissaient toutefois décidés à opposer un candidat à M. Baron. pour l'houneur et le suspense. On plutôt une candidate luxembour-geoise, M. Colette Flezch, ancien

OLIVIER BIFFAUD.

#### Le Bicentenaire de la Révolution

#### M. Juppé (RPR) réplique aux critiques

M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, invité d'Europe I, jeudi seul en avait été retenu « l'effet médiatique ». Il a souligné que le projet d'une conférence Nord-Sud boycotté la célébration du Bicentonaire de la Révolution dans la capivaire de la Révolution dans la capi-tale. Il a même affumé : « C'est plu-tôt la télévision qui a boycotté la présence de M. Chirac au défilé militaire sur les Champs-Elysées », ajoutant : « La Ville de Parts a célé-bré l'événement le 17 juin à la tour Eisfiel, elle a construit un monu-ment aux droits de l'homme sur le Champ-de-Mars et coproduit avec l'Etat et la Mission du Bicentenaire de nombreuses manifestations. » de nombreuses manifestations. »

M. Juppé a alors demandé : « A-t-M. Juppe à sions demande : "At-on réinventé en France le crime de lèse-majesté? Est-il obligatoire de venir baixer la mule du président de la République dès qu'il apparatt? Doit-on obligatoirement participer au culte qui entoure le chef de l'Etat? On est en train de retomber dans une mitterrandolètrie du plus

A propos des résultats du sommet des Sept, le secrétaire général du RPR a estimé que celui-ci « n'avait

e n'avait pas été retenu, que l'objec-tif de 0,7 % du produit national brut à consacrer au développement n'avait pas été réaffirmé et que, pour la dette, c'était la thèse américaine, savorable aux pays moyens, qui l'avait emporté, alors que rien n'est fait pour les pays africains misérables ».

M. Juppé a également part, déplaré que « l'opposition manque d'esprit d'équipe et de souci de solidarité ». En ce qui concerne la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel, il s'est dit favorable à « tout ce qui va dans le sens d'une protection accrue des citoyens », mais il a posé deux conditions : ne pas rallonger encore les procédures judiciaires et changer le mode de désignation des membres du Conseil pour que son président ne soit plus nommé par le chef de l'Etat, car « il faut déprésidentialiser cette ins-

tance ». Il a cafin noté que, dans sa Lettre à sous les Français, M. Mitterrand . avait proposé trois réformes de la Constitution qu'il n'a pas faites, alors qu'il en annonce une quatrième ».

#### • M. Mitterrand : « Nous avons eu raison ». — Au cours d'une récaptionofferte à quelque trois centcinquante personnes ayant participé à la préparation et au déroulement desfestivités du bicentenaire et du sommet de l'Arche, marcredi 19 juillet, à l'Elyeés, le président de la République, M. François Mitterrand a déclaré : « Votre travail a permis à la France d'être au centre d'un grand intérêt mondial. On s'est étonné ici et là que nous faisions ce que nous avons fait, at I'on s'est aperçu que l'on touchait à une sorte de mémoire collective extrêmement présente, ce qui prouve que nous avons eu raison de nous lancar dans cette entre-prise ».

ment félicité la gendarmerie et la police pour leur « gentillesse » et leur ∉ dévouement ».

#### Au conseil des ministres

Le président de la République, M. François Mitterrand, a résni le conseil des ministres au palais

de l'Elysée, mercredi 19 juillet.

A l'issue des délibérations, le

service de presse de la prési-dence de la République a diffusé

Le ministre d'Etat, ministre de

l'économie, des finances et du bud-

get a présenté an conseil des minis-

tres une communication sur le plan

d'épargne populaire (le Monde du 20 juillet).

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle a présenté au conseil des ministres une

communication relative à un plan de rénovation de l'apprentissage.

Ce plan est un élément de la politique d'amélioration de la qualité

notamment par le crédit formation et la loi d'orientation sur l'enseigne-ment. Il vise à améliorer les condi-tions de formation des apprentis afin

qu'un plus grand nombre d'entre eux accède à une qualification.

Si les contrats de plan Etat-

régions ont déjà fait de l'apprentis-

regions ont deja fait de l'apprenta-sage une de leurs priorités -1160 millions de francs prévus pour les cinq années à venir, suit 232 millions de francs par an, - le plan présenté permet le doublement des crédits : en effet 400 millions de francs en 1990 et près de 200 mil-lions de francs pour chacune des

lions de france pour chacune des années suivantes seront consacrés à

des actions de rénovation de Ce plan a pour objectifs de : Domer aux centres de for-mation d'apprentis les moyens de mettre en œuvre une pédagogie de

Les barèmes servant de base au calcul des subventions de fonction-

nement versées par l'Etat et les régions anx centres de formation d'apprentis seront très fortement revalorisés.

Afin d'inciter les régions à appliquer ces barêmes, la dotation de décentralisation inscrite au budget du ministère du travail sera abondée

en 1990 et les amées suivantes de 180 millions de francs, soit la moitié du coût total du relèvement des

2) Aider à la rémovation et à la modernisation des équipements pédagogiques.

180 millions de francs sont

réservés en 1990 pour le finance-ment de conventions cadre signées avec les branches professionnelles, les régions, les organismes fédéra-teurs de centres de formation d'annyence et les ministères de

d'apprentis et les ministères de

Nomination individuelles.

Le conseil des ministres a adopté les - sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, M= Gisèle Charzat est nommée conseiller d'Etat en service ordinaire; - eur proposition du ministre de

la défensa, M. Jean Carpentier est

renouvelé en qualité de président du conseil d'administration de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA); - sur proposition du ministre des

postes, des télécommunications et de l'espace, M. Yves Cousquer, ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la

MODERNISATION
 DE L'APPRENTISSAGE

le communiqué suivant :

. PLAN D'EPARGNE

POPULAIRE

#### Mouvement préfectoral

conseil des ministres, mercredi 19 juillet, le mouvement préfectoral suivant a été décidé :

PICARDIE: M. Philippe Loisean

1949 Bert,

121 m

4 PLANS PROPERTY

4.0

100

er, haus have

a State

Washing.

Fee 2

M. Philippe Loiseau, préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, est nommé préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

[No le 2 décembre 1930 à Gaillon (Eure), licencié en droit et breveté de l'École nationale de la France d'outremer. M. Loiseau, après avoir été administrateur adjoint de la FOM en service au Soudan français en 1955, fut intégré ca 1958 et mommé directeur de cabinet de préfet du Finistère en 1961. Directeur de cabinet du préfet du Pau-de-Calais en 1967, il devient secrétaire général de la Réunion pour les affaires économiques en 1968, pais chef de mission auprès du préfet de Haute-Normandie en 1971. Il est nommé secrétaire périent le Seine-st-Marme en 1975, puis préfet de la Haute-Coste en 1979, préfet de l'Ain en 1981, enfin No le 2 décembre 1930 à Gaillon 1979, put prece de l'Ais en 1981, entin 1979, préfet de l'Ais en 1981, entin commissaire de la République de : Meurine-et-Moselle en octobre 1984 et préfet, de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne le 29 octobre 1986.]

#### PAYS DE LA LOIRE: ... M.: Alain Ohrel

MesiAlain Ohrel, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, est nommé préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-

[Né le 12 mars 1935 au Havre [Né le 12 mars 1935 au fiavre (Seine-Maritime), ancien élève de PENA, M. Ohrel fut nommé administratour oivil an ministère de l'intérieur en jain 1962. Il occupa successivement les fonctions de chef de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord, puis du préfet de la Haute-Vienne. Nommé sous-préfet en novembre 1963, il fut le chef de cabinet du ministre de l'intérieur Roser Frey du ministre de l'intérieur Roger Frey d'octobre 1965 à mai 1966. Sous-préfet de Dreux (1966), pais de Libourne (1970), il a été successivement préfet de la Mayenne (mai 1979) et de la Chade la Mayenne (mai 1979) et de la Charenne (août 1981), avant avant d'ênre nommé haut-commissaire de la République en Polynésie (décembre 1982) puis préfet de Maine-et-Loire (mars 1986), enfis préfet de la région Picardie et du département de la Somme en juin 1986.]

#### PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR: M. Clande Bussière

M. Claude Bussière, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, est nommé préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

(Né le 6 novembre 1928 à Clamocy (Nièvre), M. Claude Bussière, licencié en droit, est successivement chef de cabinér des préfets de l'Orne (1952) et en droit, est successivement chef de cabinér des préfets de l'Orne (1952) et d'Eure-et-Loir (1956) et sous-préfet au cabiné! du préfet de police (1958) avant d'être nommé secrétaire général de la Hans-Saône en 1960. Sous-préfet de Lure! (Hants-Saône) en 1962, puis de Toyl (Meurthe-et-Moselle) la même année, il devient chargé de mission puis directeur adjoint du cabinet du préfet de police ca 1963. Sous-préfet de Reims (Marite) en 1972, il est nommé préfet délégué-pour la police dans les Bouches-du-Rhône (1974), pais directeur du cabinet du préfet de Police de Paris en 1976. Préfet du Val-d'Oise en 1979, il est appelé au cabinet de Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décentpalisation, en tant que directeur adjoint au cabinet, en juillet 1981. Commissaire de la république de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne en août 1984, il avait été nommé préfet de la région Lorraine et du département de la focobre 1986.)

M. Jacques Monestier

[M. Jacques Monestier, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, est nommé pré-fet de la région Rhône-Alpes, préfet

[N6 le 10 octobre 1927 à Castres (Tarn), M. Jacques Monestier est entré dans la carrière administrative en août dans la carrière administrative en août 1956. En 1959, il est sous-préfet de Saint-Claude (Jura). Après avoir occupé divers postes dans la Vienne, il est nommé, en 1969, sous-préfet d'Argenteuil, puis il est en 1970 chargé de mission smyrès de la direction centrale de la sécurité publique. En 1973, après avoir été sons-préfet de Nogemsur-Marne, il est nommé socrétaire général de la Scino-Maritime. Nogum-har en 1979, de la Charente-Maritime en 1981, il avait été promu commissaire en 1981, il avait été premu commissaire de la Répúblique de la région Poitos-Charentes en 1984, avant de devenir, en 1986, préfet de la région des Pays de la Loire et préfet de la Loire-Atlantique.

#### ESSUNNE: ML Jean-Louis Dufeigneux

M. Jean-Louis Dufeigneux, préfet du Gard, est nommé préfet de

[Né le 2 avril 1938 à Laou (Aisne). M. Jean-Louis Dufeigneux est licencié en droit et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Après avoir occupé les fonctions de chef de cabinet des préles fonctions de chef de cabinet des pré-fets de FAin et des Ottes-du-Nord, de directeur de cabinet du préfet des Ches-du-Nord, il est nommé sons-préfet de Redon (Illo-et-Vilaine) en 1967, socrétaire général de la Guyane en 1968, secrétaire général des Pyréades-Orientales en 1972, sons-préfet d'Arles en 1976 et secrétaire général de la pré-fecture du Morbihan en 1979. Il devient constre de socialme en 1979. Il devente en suite préfet de l'Indre en 1982, directeur de la sécurité publique en juin 1983, préfet de la Savoie en mars 1985, enfin préfet du Gard le 30 septembre 1987.]

#### VAL-D'OISE: M. Jean-Louis Destandan

préfet du Val-d'Oise.

M. Jean-Louis Destandau, préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, est nommé

(Né le 30 novembre 1938 à Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, licencié en droit, Jean-Louis Destandan a été administrateur, pais directeur d'études dans un bureau d'études d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Adhérent du PS en 1979, il est appalé la même année par N. Pierre Joze, du président du conseil décine de Bourgoope à diriger sou cabi-M. Pietre Jone, sin president du conseil réginal de Bourgogne, à diriger son cabinet. Nommé, en octobre 1982, préfet des Landes pais préfet d'Eure-et-Loir en juillet 1985, il était directeur de cabinet du préfet de la région Re-de-France depuis le 17 janvier 1989.]

D'autre part, M. Dominique Bel-lion, sous-préfet hors cadre, direc-teur adjoint du cabinet du préfet de la région le-de-France, préfet de Paris, est nommé préfet, directeur de cabinet du préfet de la région llede France, préfet de Paris.

(Né le 15 août 1948 à Saint-Flour (Cantal), M. Dominique Bellion est licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et ancien élève de l'ENA. Nommé directeur de cabinet du directeur général des collectivités locales en juillet 1981, il a successivement été chef de cabinet de la collectivités locales en juillet 1981, il a successivement été chef de cabinet de la collectivités locales en juillet tenus de la collectivités locales en juillet tenus de la collectivités le cales en juillet le la collectivités le cabinet de la collectivités le cales en juillet le la cales en la cales en juillet le la cales en la cale Mas Avice, ministre délégué du temps Me Avice, immistre desegue du tempa libre, de la jennessa et des sports (1982 à 1984), chef pais directeur du cabinet de M. Calmat, ministre délégué de la jeunesse et des sports (1984 à 1986), avant d'être nommé délégué intermina-tériel pour les candidatures françaises ent leur chumièmes da 1992 Il était teres pour ses candinatures françaises aux Jenx olympiques de 1992. Il était depuis le 26 jauvier 1987 le directeur adjoint du cabinet du préfet de la région lle-de-France, préfet de Paris, M. Oil-

#### Le communiqué

l'éducation nationale et de l'agricul-

Accompagner les évolutions de l'apprentinuge.

40 millions de france seront consacrés su financement d'actions d'innovation intéressant : la formation des formateurs; la mise au point d'outils pédagogiques ; l'accès à l'apprentissage ; le développement des échanges européens.

La mise en place d'un réseau national de l'apprentissage, placé auprès du comité de coordination des programmes régionaux d'appremissage et de formation pro-fessionnelle cominue, permettra de suivre l'exécution de ce plan et de poursuivre la réflexion sur la rénova-tion de l'apprentissage.

• SITUATION DES CHERCHEURS

ration de la situation des personnels L'un des objectifs retenns est de doubler en quinze ans le nombre des chercheurs et ingémieurs de recher-che dans l'industrie, ce qui repré-sente une croissance de 5 % par an.

Le ministre de la recherche et de

la technologie a présenté au conseil

des ministres une communication sur l'emploi scientifique et l'amélio-

A cette fin, le dispositif d'incitation à l'embauche par les PME mis en place par l'ANVAR sera ren-forcé. Le nombre des conventions qui favorisent le recrutement per les entreprises de boursiers de thèse sera porté de 550 à 1000 d'ici à 1993. Les soutiens à la formation par la recherche des techniciens surfrieurs seront dévalorsés

supérieurs seront développés. (le Monde du 13 juillet)

Quand ces trois célèbres initiales entrent à la Bourse de Paris, trois autres s'y associent.



BNP La banque chef de file pour l'introduction en bourse de Yves Saint Laurent

A STATE OF THE STA

# Société

#### L'affaire des « Versets sataniques »

### Salman Rushdie souhaite une « réconciliation » avec l'Iran

Selon M. Kevin Boyle, président du comité international de soutien à Salman Rushdie, l'écrivain britannique « condamné à mort » par l'imam Khomeiny estime qu'une réconciliation est possible avec les autorités iraniemes. Depuis cinq mois que Rushdie vit caché, sous la protection de la police, il a reçu plusieurs centaines de lettres de solidarité. La majorité d'entre elles provenaient d'Inde et d'Union soviétique. Salman Rusdhie souhaite que ces témoignages de soutien « conduisent à une comprébension mutuelle conforme à la tradition islamique, et finalement à une réconciliation ». M. Boyle a également readu publique une pétition, signée par plus de douze mille écrivains et intellectuels de soixante-sept pays, réclamant la levée des menaces de mort contre Salman Rushdie. Cette pétition appelle les gouvernements du monde entier à « maintenir la pression diplomatique la plus intense » sur les autorités ira-

En France le livre est en vente depuis le mercredi 19 juillet : les grands libraires sont débordés

#### Le parcours de l'amateur

A Paris, acheter les Versets sataniques relève du parcours du combattant.' Il est difficile de savoir à l'avance si l'on trouvera ce roman chez son libraire de quartier et pas dans une grande surface, ou inversement, Les e raisons de sécurité » invoquées pour justifier le refus de vendre le sont aussi bien par des « petits » libraires que par des ∉ grands ». Il en va de même pour les « motifs éthiques » conduisant à assurer, quel que soit le danger, la diffusion des Versets sataniques.

Parmi les « grands », seule ta FNAC, ainsi qu'elle s'y était engagée, l'a mis en rayon. Au Forum des Halles, une heure après l'ouverture, mercredi matin, les quelques centaines d'exemplaires disponibles étaient vendus. Devant cet engouement, la FNAC a du repasser immédiatement commande aux éditions Bourgois, et dès mercredi soir, le livre était de nouveau en rayon. Chez Virgin Megastora, sur les Champs-

que Sanson Allah avait disparu des présentoirs, on se dit « prêt à vendre les Versets sataniques si le ministère de l'Intérieur se porte garant de la sécurité du maga-

Lorsqu'on a compris qu'il vaut mieux ne pas chercher dans les grands magasins - Printemps, Galeries Lafayette, Auchan, Carrefour, - il reste à se livrer au hasard des rencontres de librairies. On le trouve ou pas. En tout cas, on marche. Chez Joseph Gibert, on apprend que « le directeur hésite encore ». Si l'on pousse jusqu'à Gibert Jeune, place Saint-Michel, on comprend que les Versets sataniques n'y entreront jamais. « Je conçois qu'une librairie de quartier vende ce livre, dit un vendeur au rayon. de littérature étrangère. Pour elle, ce peut être une opération promotionnelle. Mais pour nous, vendre

représente rien. Une goutte d'eau dans notre chiffre d'affaires. Pourquoi voudriez-vous que nous fassions courir des risques à nos

Les Parisiens curieux de lire ce roman dont l'auteur riscua sa vie doivent savoir qu'ils peuvent aller directement vers quelques lieux sereins, où ils sont certains de le trouver : les librairies où l'on défend la littérature et les livres de qualité. A l'Escalier, rue Racine, il y a bien un gros livre de calligraphie chinoise pour faire écran à la petite pile des Rushdie, mais elle est là. A la Procure, rue de Mézières (6°), à la librairie Gallimard du boulevard Raspail ou au Divan et à La Hune, à Saint-Germain-des-Prés, le roman de Rushdie se trouve à sa place normale, sur un présentoir de romans étrangers, entre Misery de Ste-phen King (Albin Michel) et Pianistes d'Anthony Burgess (Gras-

#### Des organisations musulmanes réclament la saisie du livre

Après la sortie en France des Versets satamiques, une riposte s'échafaude au sein des organisations musulmanes à Paris. Elle est en particulier menée par le Comité de coordination des musulmans en étaient au môins en droit d'attendre de lui plus de neutralité », dit France, né laborieusement en mars dernier des premiers développe-ments de l'affaire Rushdie, qui a toujours déclaré vouloir agir contre le livre par des moyens légaux.

Ce comité regroupe la Fédération nationale des musulmans de France (qui revendique 150 associations environ), l'Union des organisations islamiques, l'Association des étu-diants islamiques, les Mourides d'Europe, les groupes Foi et Pratique ou Intégrité, etc. Le soutien de la Mosquée de Paris, plus soucieuse de modération, a toujours été à éclipses. Le comité se dit particulièrement choqué par l'engagement personnel de M. Jack Lang, ministre

de lui plus de neutralité », dit M. Abdallah Ben Mansour, secrétaire général de l'UOIF, qui par avance - décline toute responsabilité » dans d'éventuels incidents. Cette phrase est à rapprocher de celle de M. Abul Farid Gabteni, président de la Voix de l'islam, organisateur de la manifestation intégriste du boulevard Magenta du 26 février : « Si le livre est exposé dans les vitrines, cela entraînera des réactions incontrôlables ».

Le comité de coordination des musulmans soumettra d'abord la version française des Versets sataniques à un collège d'experts (MM. Arkoun, Berque, Hamidul-

#### MÉDECINE

Selon les résultats définitifs d'une étude américaine

#### L'efficacité de l'aspirine contre l'infarctus est confirmée

plus de cinquante ans peut, grace à 325 mg un jour sur deux), dix sont l'agnicine, réduire de moitié ses risl'aspirine, réduire de moitié ses risques d'infarctus du myocarde. Ces résultats sont aujourd'hui confirmés avec la publication dans le New England Journal of medicine date du 20 juillet 1989 des conclusions définitives de la fameuse étude sur les effets de l'aspirine dans la prévention des maladies cardiovasculaires (le Monde du 29 janvier 1988).

. Une fois n'est pas coutume, ce sont des médecins qui ont participé en tant que patients à cette gigantes-que étude portant sur plus de 22 000 personnes, entreprise en 1982, dont les résultats intermédiaires avaient été dévoilés en janvier 1988 tant ils paraissaient frappants. Mais, comme dans toute étude scientifique, il fallait attendre les résultats définitifs. C'est 11 000 patients qui ont reçu de

· La RFA sur le point d'interdire le pratique des mères por-teuses. — Le gouvernement fédéral ouest-allemend a élaboré, mercredi 19 juillet, un projet de loi visant à interdire la pratique des mères porteuses et les manipulations du patrimoine génétique humain. Le projet condamne le choix du sexe d'un enfant conçu par insemination artificielle, la fabrication d'embryons mul-tiples génétiquement identiques (embryons congelés) et la création d'embryons à des fins exclusivement scientifiques. Aux termes de cette loi, la pratique dite des mères porteuses devient un délit passible de trois ans de prison. — (Reuter, AFP.)

Tout homme en bonne santé de l'aspirine (à la dose modérée de et 129 ont eu un infarctus non mortel. Dans l'autre groupe de médecins qui recevaient un produit placebo, on déplore 239 infarctus, dont 26 décès.

A cette dose, les risques de l'aspi-rine sont minimes. Mais il ne s'agit pas pour autant, a souligné le doc-teur Charles H. Hennekens (Har-vard Medical School), un des res-ponsables de l'étude, de prendre sans aucun contrôle médical et sans examen préalable, ce traitement dont les effets secondaires peuvent dans certains cas, être sévères.

#### **ESPACE**

Conquête spatiale: George
Bush entre l'argent et le rêve. — A
la veille du discours que devait faire
le président américain, jeudi 20 juillet, devant le Musée national de
l'aéronaurique et de l'espace de
Washington. Washington, le suspense restait entier. Selon le presse américaine, M. George Bush devait en effet se prononcer, à l'occasion du vingtième anniversaire du premier pas sur Lune, en faveur de la construction par les États-Unis d'une base lunaire habitée et de l'envoi d'astronautes sur Mars.
Mercredi 19 juillet, M. Marlin Fitzwater, porte-parole de la présidence, invitait toutefois à la patience en reconnaissant que M. Bush n'avait toujours pas pris de décision ferme. Contraintes financières obligent, cet ambitieux programme exigerait plus du doublement d'un budget actuellement de quelque treize milliards de dollars par an. — (AFP.)

lah, etc.), dont le rapport risque d'être sans surprise puisqu'on connaît déjà l'opposition de ces spécialistes de l'islam au livre de Rushdie. Le deuxième volet de l'action entreprise pourrait prendre la forme d'une veillée de prières, à une date qui reste à fixer et dans un lieu qui pourrait être la Mosquée de Paris. La troisième riposte sera d'ordre iudiciaire : une assignation a été portée, jeudi 20 juillet, au juge des référés devant le rribunal de première instance de Paris, en vue de la saisie du livre. Celle-ci pourrait être plaidée vendredi 21 ou lundi 24.

#### DÉFENSE

#### La France aidera le Venezuela à moderniser ses avions Mirage

Le Venezuela a annoncé qu'il maintenait une commande ferme de sept Mirage-50 et un contrat de modernisation de onze Mirage-3 et 5. Cette décision est intervenue à la suite du rejet par la Chambre des députés d'une motion contre l'acquisition de ces nouveaux appareils, pour 300 millions de dollars (l'équivalent de 2 milliards de francs).

Dans ses attendus, rendus publics mardi 18 juillet, le Parlement estime que la motion - ne correspond pas à ce qu'a été réellement la négociation du projet [d'acquisition] des Mirage-50 ». « Avec ce rapport, l'affaire est définitivement close », a déclaré le président de la commission de défense de la Chambre des députés, M. Donald Ramirez.

[Par rapport as Mirage-3, te Mirage-5 est une version simplifiée et le Mirage-50 une version plus puis-

#### Dans les Landes Tir expérimental réussi d'un missile préstratégique Hadès

Depuis son centre des Landes, à Biscarrosse, la délégation générale pour l'armement a procédé, mercredi soir 19 juillet, au tir d'essai d'un missile nucléaire préstratégique Hadès, sans sa charge. Ce tir a été réussi.

Le missile Hadès remplacera le Pluton actuel après 1992. Il est monté en deux exemplaires sur un semi-remorque banalisé, qui sert de rampe de lancement, et il sera armé d'une charge thermonucléaire.

Comparable au missile américain en projet dérivé du Lance ou au mis-sile soviétique SS-23, le Hadès,

#### JUSTICE

La grève de la faim des membres d'Action directe

### M. Jean-Louis Bruguière lève l'interdiction de communiquer imposée aux quatre détenus

lever l'interdiction absolue de communiquer qu'il avait ordonnée à l'égard des quaire «chefs histori-ques» d'Action directe Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani, Natha-lie Ménigon et Joëlle Anbron, qui mènent une grève de la faim depuis

Interrompant ses vacances, le juge d'instruction a rencontré le procureur de la République de Paris, M. Pierre Bezard, à qui il a ensuite adressé une lettre où il indique : Prenant connaissance aujourd'hut de l'évolution de la situation depuis mon départ en vacances le 12 juillet et des réquisitions du parquet concernant la seule levée de l'interdiction absolue de communiquer entre coinculpés, j'ai décidé de ne

Dans une déclaration à l'AFP, le juge d'instruction, après avoir dénoncé une campagne de presse « irresponsable », qu'il juge dange-reuse pour sa sécurité, a précisé qu'il s'était opposé au regroupement des quatre « dirigeants »... d'Action directe, « sollicité début juillet par l'administration pénitentiaire tant pour des raisons juridiques que d'opportunité dans l'intérêt des informations en cours, mais je n'al

n'avait pas encore été formulée ». c'est-à-dire « l'interdiction de com-.

An ministère de la justice, on s'estime « satisfatt » du changement d'attitude du juge d'instruction. Le garde des sceaux souhaitait « pour des raisons humanitaires » trouver une issue à la situation alors que l'état de santé des grévistes de la faim ne cessait de se dégrader et que les médecins envisageaient, après Joëlle Anbron, de perfuser de force deux antres de ses compagnons. C'était le sens des réquisitions du parquet transmises le 13 juillet aux deux juges d'instruction chargés des dossiers d'Action directe - M. Jean-Claude Vnillemin avait alors confirmé (le Monde des 19 ct 20 juillet) qu'il ne demandait plus de mesure de sûreté particulière. M. Gilles Rivière, qui remplaçait son collègue, M. Jean-Louis Bru-guière, refusait, lui, en son nom, de lever l'interdiction de communiquer.

Les avocats d'Action directe devaient se rendre au ministère de la justice le jendi 20 juillet pour discuter des nouvelles conditions de la détention de leurs clients. Ceux-ci pourraient désormais obtenir d'être enfermés dans les mêmes établisse-

Le juge d'instruction Jean-Louis pu m'opposer à une requête qui ments pénitentiaires, non pas dans la Brugnière a décidé, le 19 juillet, de n'avait pas encore été formulée ». même cellule, mais dans des cellules. même cellule, mais dans des cellules proches ou contigués et d'effectuer ensemble leur promenade. Les avo-cats devaient également annoncer dans la journée si leurs clients, qui réclament le statut de détenu polits que (non prévu par la loi), se satis-font de ces mesures et décident de mettre un terme à leur mouvement.

> M. Robert Pandraud, ancien ministre de la sécurité, avait estimé, le 19 juillet, avant que soit connue la décision du juge Bruguière, que céder au chantage » des détenus d'Action directe serait d'autant plus grave que ce sont des crimineis très dangereux prêts à d'autres chantages, afin d'organiser, depuis la prison, de nouveaux actes terro-

M= Christine Audran, la fille da général Audran assassiné par un commando d'Action directe, interrogée sur la Cinq, a estimé de son côté que, par cette grève de la faim; s'exerce - une forme de chantage envers la justice, à laquelle on ne devrait pas céder » (...). « S'ils ont choisi de se donner la mort, s-t-elle poursuivi, c'est leur libre choix. La peine de mort n'existe plus. S'ils se la donnent eux-mêmes, en bien, tant

### Une victoire extorquée

ES quatre grévistes de la faim d'Action directe ont gagné. Sans pratiquement aucun relais extérieur – sinon quelques groupuscules qui n'inquiètent plus personne, – détenus depuis plus de deux ans, affaiblis par un premier jeûne volontaire de quatre mois, en 1988, dans un état « critique » après une nou-velle grève de la faim entamée depuis plus de trois mois, isolés, incapables désormais de s'opposer aux perfusions forcées, ils ont d'abord convaincu le garde des sceaux pour qui il eût été inacceptable de les leisser mourir. Il lui faliait satisfaire une part au moins de leurs revendications : accorder sinon un statut de détenu politique que la loi interdit de leur donner, du moins le regroupe-ment et la possibilité de communi-Quer entire eux.

Ensuite, its ont fait plier un juge d'instruction. M. Jean-Louis Bruguière, contraint de revenir précipi-tamment de vacances, qui a dû s'expliquer avec les plus hauts magistrats de Paris et concéder ce qu'il avait, jusqu'ici, refusé.

La partie pourtant n'était pas jouée d'avanca. Pour le ministre de la justice, la levée de l'isolement des détenus politiques rappelle de bien mauvais souvenirs. En plein examen de la loi d'amnistie par l'Assemblée nationale, alors qu'il venait de prendre ses fonctions, le garde des scasux avait pris la décision de lever d'office les mesures d'isolement. Il l'avait fait sans en avertir ni l'Elysée, ni Matignon, et en prenant à contre-

pied les ordres donnés par cartains juges d'instruction, dont M. Jean-Louis Bruguière. Cette initiative avait failli coûter son poste à M. Pierre Arpaillange et M. Michel Rocard, très embarrassé, avait été, lui, obligé de rapporter cette décision, en précisant : « Le premier ministre est convenu avec le ministre de la justice s'imposer pour l'instant à l'égard de ceux des détenus qui sont poursuivis pour des crimes de sang. »

Depuis, le climat avait changé : Corses, Basques, Guadeloupéens, ont été, sauf crimes de sang et petit à petit, remis en liberté, la loi d'amnistie parachevant le travail de juges d'instruction moins enclins à ntenir en détention que dans un passé récent. Dans le dernier carré des terroristes détenus, les quatre « chefs » d'Action directe. Déjà condamnés à la réclusion criminelle à pétuité, assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans pour l'assassinat de Georges Besse. Ils attendent d'être jugés pour d'autres affaires, tout aussi graves. On aurait pu, comme ce fut le cas sous Albin Chalandon, assouplir discrètement leurs conditions de détention, dès lors que l'instruction de ces dossiers est pratiquament terminée et qu'ils ne sont pas privés de communiquer au cours des tongues audiences où ils ont comparu ensemble. C'est le sens des isitions prises, sur l'insistance du ministère de la justice, par le parquet

Mais c'était compter sans le juge Bruguière qui jusqu'à mercredi felsait la sourde oraille. Dans une dialecti-que fort adroite, les grévistes de la faim d'Action directe ont réussi à la faire passer pour le seul responsable de leur mort annoncée. Le piège a bien marché. Sous la pression, désa vous par un ministère qui parlait d'une attitude « à la limite de l'arbitraire », M. Bruguière a fini par céder. « J'ai fait ce que la situation actuelle me paraissait dictor », déclarait-il à Europe 1, sans cacher son amer-

L'épisode n'est glorieux pour per sonne. Ni pour le juge d'instruction dont l'intransigeance obstinée n'a pas concouru à l'apaisement et a été sévèrement critiquée par nombre de ses collègues. Ni pour le ministère de qu'il n's pas, en fin de compte, dû céder à un chantage.

quées place Vendôme, - (e fallait-il les laisser mourir sans rien faire ? »)
— sont des arguments difficiles à faire admettre par l'opinion. L'exemple donné aura un invévitable retentissement dans les prisons : les membres d'Action directe ne sont ni les seuls détenus isolés ni les seuls grévistes de la faim. L'exemple que leurs revendications ont été, au moins partiellement, satisfaites, sera à n'en pas douter retenu par d'autres prisonniers plus obscurs mais dont on voit mai pourquoi ils ne sersieht pas aussi déterminés.
AGATHE LOGEART.

#### Extradé de Suisse vers les Etats-Unis

#### Adnan Kashoggi devra faire face à des chefs d'accusation limités

C'est avec son accord que l'homme d'affaires saoudien Aduan Kashoggi, arrêté le 18 avril dernier dans un hôtel de Berne, a finalement été extradé mercredi 19 juillet vers les Etats-Unis (le Monde du 20 juil-Etats-Unis (le Monde du 20 juil-let). Après s'y être opposé dans un premier temps, il avait accepté l'extradition quelques jours plus tôt, ce qui a permis à la Suisse de donner suite à la demande américaine, conformé-ment à la législation helvétique sur l'entraide internationale en matière nénale, a indiagé le matière pénale, a indiqué le département fédéral de justice et de police.

BERNE

de notre correspondant Dès sa sortie, mercredi matin, de

la prison du district de Berze, Kashoggi a été conduit à l'aéroport de Zurich-Kloten. A bord d'an avion de la Swissair, il a quitté la Suisse à destination de New-York. Accompagué d'un de ses avocats helvétiques et voyageant à ses frais en première classe, il a lui-même pris en charge les billets des deux fonctionnaires de police qui l'escortaient, a précisé M. Pierre Schmid, vice directeur de d'une portée de 480 kilomètres, d'une poitre d'une poitre de 480 kilomètres, d'une poitre d'une poitr

quatre-vingt-treize jours de déten-tion extraditionnelle qu'il aura passés à Berne. A raison de 90 francs par jour la note s'élève à 8 370 francs suisses (environ 32000 FF) au total Tradpisant la 33 000 FF) au total. Traduisant le soulagement de Berne, M. Schmid a eacore ajouté que « pour la Suisse le dossier Kashoggi est maintenant

En tout cas, l'épisode helvétique de cette affaire s'est plus ou moins déroulé comme Berne le souhaitait et suivant un scénario soigneuse-américaine lui reproche d'avoir servi de prête-nom pour l'achat de quatre immeubles à Manhattan et d'une collection de tableaux au profit de l'ancien président des Philippines, Ferdinand Marcos, et de son épouse

#### Une intervention de Ryad

En raison de ses moyens, il apparut d'emblée que le milliardaire saoudien n'était pas un prisonnier ordinaire. Dès son arrestation, le gouvernement de Ryad était intervenu auprès des autorités suisses pour s'enquérir de son sort. Dans une note adressée à Berne, son pays d'origine s'était montré disposé à offrir des garanties dans le cas d'une

remise en liberté. Placé en détention remise en liberté. Placé en détention provisoire aux fins d'extradition dans une prison de Berne, Kashoggi avait obtenu l'installation d'un téléviseur dans sa cellule et se faisait régulièrement apporter ses repas du palace qu'il avait dû quitter précintamment. De plus, il recevait tout aussi régulièrement sa fille Nabila, de même qu'un professeur d'une clinique privée de Berne.

Les avocats de Kashoggi ent autre de la comme de la com

Les avocats de Kashoggi ont tout lieu de se montrer satisfaits des conditions de son retour aux Etats-Unis. En effet, Berne a notifié à la justice américaine que l'extradition avait uniquement été accordée pour des infractions également punissa-bles en droit suisse. En l'occurrence, il s'agit des inculpations de « com-plicité d'escroquerie » et de « falsification de documents ». délits qui auraient été commis aux Etats-Unis en relation avec les époux Marcos. Conformément au traité d'extradi-tion entre les deux pays, seuls ces faits pourront être jugés aux Etats-Unis, En revanche, l'extradition a été refusée pour les inculpations · d'association de malfaiteurs · cl de « conspiration », délits qui n'existent pas en droit suisse.

Dès son arrivée aux Etats-Unis, Adnan Kashoggi a été présenté à un juge du tribunal de New-York qui s'est opposé à une demande de mise en liberté sous caution formulée par les avocats du milliardaire saoudien et l'a fait écrouer.

JEAN-CLAUDE BUHRER.

PATS DIVERS

EDUCATION

A Bernard Committee Barrie

deal de liert to men of an etale

News There are seen to be and the seed of

Legistation of the state of the state of

district to the same of the same

during a management of street, and

first a min to the same and the

Contraction of the Property of

A THURSDAY.

.1 164 TERM

Jan to Browning

a with the state of the

u u design

in the garage

1 21 4 AM

in the second bless

... 147'S W.B.

-: --

Quatre parachutis

Chatte an easy de la Page der andere en en 1 am bei semme 2 francist in our places see

produce the real of parties.

Philipping A. P. Land

4

Francisco Cartes

\*\* 4 · · .

Can a to a de la companie de la comp Cigrity de ... Chiera femores the about the continue withtice there were fut arminet the arretor of the day tillage de Pierre, San Romata. Contract to the destriction maite ma il lutilet colui der garde manne & Pinner dune caralitate punkt tube. Carrientes Concention &

\$ 3 mgg. The section

1000代数值量 Total . ..... #M4 J. de Tie Man -· miles \* E45 --A SECTION .

Taylord Co. " to de grape, 40 ingland ignorth Assert THE WALL 

The topic

- In The said



# Société

#### EDUCATION

#### Vers une formation plus proche du terrain et de la production

### Des ingénieurs pour l'an 2000

M. Bernard Decomps, président du Haut Comité éducationéconomie, vient de remettre à M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, un rapport sur l'avenir des formations d'agenieurs. Il propose la créa-tion d'un nouveau système des-tiné à former chaque nunée pla-siours milliers d'ingénieurs d'un profil original en France, plus proches da terrain et de la pro-

5 Depuis un an, les formations d'ingénieurs étaient l'objet d'un branie-bas de combat, et l'on ne compte plus les groupes de réflection on la sont efforcés de répondre à des questions décisives pour l'avenir industriel de la France : faut-il former davantage d'imémieurs et combien ? Quel devrait être leur niveau et leur profil ? On et comment les fousser?

miles propositions out fusé. Ambitienses comme celles des directeurs d'institut universitaire de technolo-gie (IUI), qui souhaitzient prolon-ger d'un ou deux ans leurs forma-tions de techniciens supérieurs. Audacieuses comme celles de Daniel Bloch, ancien président du Haut Comité éducation-économie, du recommandait la création d'un nouveau diplôme et de nouvelles écoles d'e ingénieurs techniciens », formés en quatre ans après le bacca-

Ou volontaristes comme celles de Robert Chapuis, secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, qui plaide en faveur d'une filière technologique en faveur d'une filière technologique complète à l'Université et envisage de cofer, dès la rentrée prochaine, à ritre expérimental, quelques DEUG (1= cycle) technologiques. Sans oublier les travaux menés par la Commission des titres d'ingénieur, Commission des titres d'ingénieur, par la commission enseignement supérieur du Conseil national du patronat français (CNPF); par l'Union des ingénieurs et cadres de la CFDT ou encore par le Comité national pour le développement des grandes écoles (le Monde du 5 jan-

C'est pour y voir clair dans ce foi-sonnement d'initiatives que M. Jos-pin avait décidé, au début de l'année, de créer un groupe de tra-vail réunissant tous les acteurs :

IUT, patronat et syndicats, orga-nismes consulaires, commission des titres d'ingénieur et ministère compétens. Une honne quarantaine de personnes au total, résmes autour de M. Bernard Decomps, président du Haut Comité éducation-économie. Le rapport décapant qu'il vient de remettre au ministre n'est donc pas le fruit d'une réflexion solitaire. Il apparaît bien comme la synthèse des attentes et des projets de tous les

Trois constats font l'unanimité. D'abord, la France manque d'ingé-nieurs. Les échéances européennes ont favorisé la prise de conscience du retard français. Les cent soixante-dix-huit écoles d'ingénieurs soixante dix-huit écoles d'ingénieurs de l'Hexagone forment un peu plus de quatorze mille ingénieurs par au contre plus de vingt mille en Grande-Bretagne et vingt-neuf mille en République fédérale d'Allemagne. Toutes les études prospectives montrent que les effectuls de cadres techniques et d'ingénieurs devront à peu près doubler en France d'ici vinet aus si l'on veut affronte les vingt ans si l'on veut affronter les défis technologiques de demain et ologiques de demain et

être à la hauteur de la compétition

Deuxième constat : le manque de plus en plus criant, dans les entre-prises françaises, de bons cadres techniques, d'ingénieurs de terrain, peut-être moins agiles dans l'abs-traction mathématique mais plus concreta, plus pragmatiques. La for-mation des jeunes ingénieurs est de très bon niveau, mais chacua constate qu'ils dérivent de plus en plus vers la recherche, la conception, voire le management, au détri-ment de la production.

Enfin, les responsables économi-ques sont très inquiets de l'avenir des quelque sept cent mille techni-ciens supérieurs en activité, dont 60 % out moins de trente-cinq ans. Formés depuis vingt ans dans les ins-tituts universitaires de technologie et les sections de techniciens supérieurs, très appréciés des entreprises, ces jeunes technicleus décou-vrent avec amegtame et frustration qu'ils n'ont guère de perspectives de carrière au delà de trento-cinq ans. L'écart avec le niveau ingénieur est trop grand, et quelques containes à peine parviennent chaque année à

écoles d'ingénieurs, universités et décrocher le diplôme d'ingénieur par la formation continue. Il y a là, de l'avis général, un danger de ten-

C'est en tenant compte de ces trois paramètres que le rapport Decomps formule des propositions novatrices. Il tranche d'abord une question qui empoisonnait le débat depuis des mois : fant-il définir un niveau de formation intermédiaire contra les technicieus (hes. ± 2) et entre les techniciens (bac + 2) et les ingénieurs (bac + 5) ? Très vite, les groupe de travail a écarté cette hypothèse. A ses yeux, un diplôme intermédiaire risquerait de déstabiliser le système efficace des formations courtes (IUT et BTS). En outre, la tentation aurait été inévita-ble, pour des formations en trois ou quatre aus, de se rapprocher dès que possible du titre d'ingénieur.

#### Un scimario novateur

Le scénario retenu est différent et novateur. Il consiste à conserver les deux paliers de formation actuels (ingénieurs et technicieus) et de poursuivre leur développement à un retime modéré. En contrangation rythme modéré. En contrepartie, on ouvrirait très largement une nou-velle voie d'accès au diplôme d'ingénicur, favorisant ainsi la naissance d'une « nouvelle race » d'ingénieurs, dont le diplôme serait, comme anjourd'hui, habilité par la Commis-sion des titres d'ingénieur, mais sur un profil original.

Le public sersit, en priorité, celui des techniciens supérieurs en acti-vité et qui aspirent à plus de responsabilités. C'est pourquoi le rapport recommande que 80 % de la nou-velle formation se fasse par la voie de la formation continu sculement dans des filières universitaires ouvertes aux bacheliers ou aux étudiants. L'objectif est de parer aux besoins les plus urgents, et si le groupe de travail envisage de réduire progressivement la part de la formation continue, il estime qu'elle devrait de toute façon rester prédo-

Deuxième originalité : le cursus de ces nouveaux ingénieurs serait radicalement différent de celui des diants en formation initiale, qui pourraient choisir cette filière ingé-nieur immédiatement après le bac ou la rejoindre après un premier cycle, le principe d'une formation en alternance est posé : la durée de for-mation resterait de cinq ans, comme sujourd'hui dans les écoles, mais le temps passé en entreprise, par périodes suffisamment longues, serait d'au moins doux ans.

En formation continue, ce nou-veau diplôme d'ingénieur serait ouvert à des techniciens supérieurs syant au moins cinq ans d'expé-rience professionnelle. Mais, contrairement à ce qui se passe actuellement, cette expérience serait actuellement, cette expérience serait prise en compte par un système de «validation des acquis» et après une phase de remise à niveau qui pourrait être effectuée de façon individuelle (cours du soir, téléenseignement, etc.). Cela permettrait de réduire de moitié environ, selon le rapport Decomps, la durée d'enseignement académique, aujourd'hui très lourde (au moins aujourd'hui très lourde (au moins 2 000 heures de formation, c'est-à-dire deux ans d'études). Enfin, en formation initiale comme en forma-tion continue, le cursus s'achèverait par la réalisation d'un mémoire éva-lué par un jury composé d'universi-taires et d'industriels.

Dernière innovation : les contenus de formation seraient beaucoup plus concrets et plus diversifiés que dans les grandes écoles. L'objectif est de trouver une voie moyenne entre les généralistes actuels et des profils généralistes actuels et des profits trop pointus. Le groupe de travail propose de dégager quelques grands domaines (chumie, matériaux, infor-matique, biologie, métanique, génie civil, par exemple) et de former pour chacun d'eux des « orfèvres de la technique » ayant une bonne culture scientifique de base.

#### Dix mille formations par an

Restent deux questions délicates. Qui prendra en charge ces nouvelles formations et comment seront-elles financées? Sur le premier point, le rapport Decomps recommande de embler des compétences complémentaires et de trouver des formes de partenariat entre les principaux acteurs : les IUT, qui savent accueil-lir et former des bacheliers : des universités ou des écoles qui ont l'habitude des formations longues et de la recherche; enfin, des partenaires industriels (grandes entreprises on nonce contre un émiettement des nouvelles formations afin de lancer d'emblée une filière visible et crédible. Pour la même raison, il fixe un objectif très ambitienz : former rapi-dement par cette nouvelle voie envi-ron dix mille ingénieurs par an.

Ouant au financement, il est clair Quant au financement, il est clair que le système proposé serait beau-coup moins colteux que les forma-tions d'ingénieurs classiques : la durée des études de type académi-que est sensiblement moins longue, et les industriels, qui sont les premiers intéressés, scraient des parte-naires à part entière, éventuellement épaulés par les régions et les collecti-

C'est maintenant au ministre de l'éducation nationale, et plus large-ment au gouvernement, de trancher. Mais il lui sera difficile de ne pas tenir compte de propositions qui font l'objet d'un consensus allant des grandes écoles aux syndicats de salariés, en passant par la Commission des titres et le patronat. Plusieurs grandes entreprises on branches industrielles, comme l'Union des industries mécaniques et métallurgiques (UIMM), sont même prêtes i se lancer dès le printemps 1990 dans la voie de la formation continue, quitte à attendre septembre 1990 pour mettre en place les premières formations initiales.

S'il est retenu, le scénario tracé par le rapport Decemps a mutes chances de bouleverser le monde très fermé des ingénieurs français : ne seront-ils pas obligés de céder une partic de leur monopole à des estres techniques moins prestigieux mais plus pragmatiques? Cela aurait indéniablement, dans l'entreprise, un petit air d'abolition des privi-lèges...

#### GÉRARD COURTOIS.

 M. André Henry, inspecteu général de l'administration, -M. André Henry, ancien secrétair général de la Fédération de l'éducation nationale et ancien ministre socialiste du temps libre (1981-1983), e été nommé inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, mercredi 19 juillet, en conseil des ministres. Depuis 1983, M. Henry a été successive ment délégué général à l'économie sociale et président du conseil d'administration de la Caisse natio-nale de l'énergie (1984-1987). Début 1989, le ministre de l'éducation nationale lui a confié une mission sur « les rapports entre les parents d'élèves et l'école ».

Jacques Attali aurait pu se laisser aller au seul plaisir de raconter. Il s'en est gardé, soignant le style, travaillant le rythme, l'harmonie, le phrasé, les dialogues. Il a réussi tout cela avec, pour river leur clou, en passant, à ses critiques, une histoire difficilement racontable, sous peine de la banaliser, de priver le lecteur de la joie des découvertes et des égarements sur de fausses pistes soigneusement balisées par l'auteur. Josyane Savigneau, Le Monde

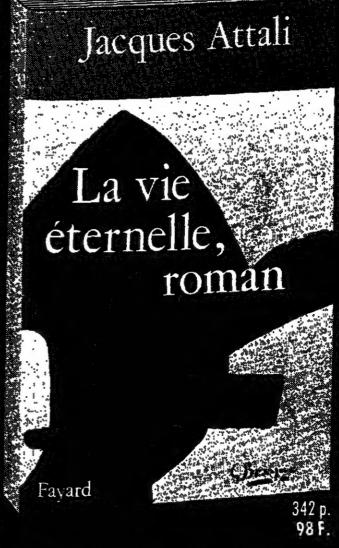

Avec 'La vie éternelle', Jacques Attali nous offre la plus bouleversante des histoires d'amour. L'Arche

Tout son livre proclame que si le propre des hommes est de laisser des traces après eux, plus souvent par leurs violences que par leurs bienfaits, les seules promises à durer sont faites de mots et d'art. Le romancier et ses personnages ont pris le relais du faiseur de Golem.

Christine Arnothy, Le Parisien

C'est plus qu'un chef-d'œuvre, c'est quelque chose d'inoubliable... C'est un bouquin tellement exceptionnel que je me suis promis de le clamer à tout Paris

#### **FAITS DIVERS**

Auteurs présumés d'une série de meurtres et de viols

### Quatre parachutistes de la base de Toulouse-Francazal arrêtés par la gendarmerie

Quatre appelés de la base aéroportée de Toulouse-Francazal out été placés en garde à vue, mercredi 19 juillet, dans le cours de l'enquête sur le meurtre de trois jeunes femmes aux abords de l'enceinte militaire. Deux d'entre eux avaient été arrêtés dans un village de l'Isère, Saint-Romainde-Jalionas, après un quatrième memtre, mardi 18 juillet celsi d'un garde-chasse, à l'issue d'une cavalcade ponctuée d'agressions et d'incendies de

TOULOUSE

de notre correspondant

La base aérienne de Toulouse Francezal semble, mercredi 19 juil-les, écrasée par le ciel, d'où tombe une chaleur suffocante. Aujourd'hui, moins qu'hier, nul n'est autorisé à franchir les hautes grilles qui protègent le site. L'armée n'aime pas être le point de mire, et la consigne est respectée. Pas de commentaires donc, pas d'informations, sur l'agrestation, dans la journée, de quatre appelés de la base pour une série de viols et de meurtres.

Seul l'état-major de la 11 division parachutiste a sacrifié au communiqué. Quatre lignes pour dire que l'armée « apportera toute l'aide nècessaire à la justice afin que la lumière soit faite sur cette dramatique affaire ». Il n'empêche : le soulagement des militaires a transpiré. Les deux principaux accusés, Philippe Siauve, vingt ans, et Thierry El Borgi, dix-neuf ans, ne sont pas des engagés. Tout juste de jeunes appelés, sur le point d'achever leur période militaire. D'ordinaires bidasses, employés au pliage des parachutes au sein de cette base restionnelle mobile séroportée (BOMAP), qui compte sept cents

Philippe Sizuve et Thierry El Borgi avaient quitté la caserne pen

l'avaient pas réintégrée à l'issue de leur permission. Ils étaient partis en marande vers la région lyomaise, an lendemain de la découverte à quelques dizaines de mètres de renceinte militaire d'une 205 blan-che qui finissait de se consumer. A l'intérieur, sur la banquette arrière, les gendarmes avaient trouvé deux corps calcinés, ceux de deux jeunes femmes qui n'ont jamais pu être idendifiées. Les deux appelés avoucront, après leur arrestation, avoir volé la voiture dans les rues de Toulouse en compagnie d'un troisième soldat, puis embarqué deux anto stoppeuses avant de les étrangler vers 5 beures du matin près de la base et d'incendier le véhicule.

#### « Des jennes ordinaires »

Quelques semaines plus tôt, dans la nuit du 30 au 31 mai, l'Opel Corsa d'une jeune kinésithérapeute de Carcassonne avait également brûlé à quelques centaines de mètres de la caserne, dans une fondrière. Le corps de sa propriétaire, Isabelle Rabou, vingt-trois ans, n'avait été retrouvé qu'au mois de juin dans un champ. La jeune femme avait été kidnappée, puis violée à deux reprises avant d'être étranglée à l'aide d'ane ceinture laissée sur place. Là sussi, les deux appelés ont avoué, selon le procureur de la République de Toulouse, M. Chris-tian Terral. Ils cherchaient, out-ils dit, à voler un vehicule lorsqu'ils croisèrent la kinésithérapeute qui descendait de voiture. Là aussi, ils étaient trois.

Après avoir quitté la caserne le 14 juillet, Philippe Siauve, origi-naire de Saint-Romain-de-Jalionas, dans l'Isère, et sou camarade lyon-nais semblent donc être retournés, vers leur région. Ils ont réapparu dans l'Ain mardi 18 juillet vers 5 houres du matin pour s'attaquer à une jeune femme après avoir volé une voiture, selon le même scénario, mais la victime a réussi à s'enfair.

La cavale des appelés va les conduire dans le village même de Philippe Siauve, à Saint-Romain-de-Jalionas, une commune de l'Isère à une trentaine de kilomètres de

Le garde-chasse de Saint-Romain, M. Marcel Douzet, soixanto-deux ans, était en train d'effectuer sa tournée dans les bois de la commune lorsqu'il a surpris les deux militaires. Les gendarmes pen-sent que ceux-ci s'apprétaient au même moment à brûler leur dernier véhicule d'emprunt. Chaque soldat était armé d'un fusil de chasse, dont l'un semble appartenir au père de Philippe Siauve. Marcel Douzet a été fraupé, puis tué d'une décharge de fusil. Son corps a été découvert caché par un amas de branchages.

Les meurtriers out été arrêtés dans une maison abandonnée de la commune. Lors d'une battue organisée par la gendarmetie, les pompiers et la population, plusieurs témoins avaient affirmé avoir aperça deux jeunes en train de s'enfuir. Après leur interpellation, ceux-ci cut avoué rapidement le meurtre du garde-chasse. Mais les gendarmes de la compagnie de Bourgoin-Jallieu, qui avaient reçu un avis de recherche de leurs collègues de Toulouse, ont rapidement, eux aussi, fait le lien avec le meurtre des trois jeunes avec le meurire des trois jeunes femmes près de la base de Francazal. Philippe Siauve et Thierry El Borgi sont passés à ce que le procureur a appelé des « aveux fragmentaires» et révélé le nom de deux complices, Thierry Jaouen et Franck Feuversteir, qui out également reconnu leur participation aux reconnu lear participation anx

Au total, cinq appelés ont été entendus et l'un d'eux, Jean-Paul Schuler, devrait être poursuivi pour schuler, devrait etre poursavi pour non-dénonciation de crimes. Les deux -déserteurs», dont les enquê-teurs estiment que «rien ne les dis-tingueraient, dans la rue, de jeunes ordinaires», devaient être présentés, jeudi 20 juillet, au parquet de Bourgoin-Jallieu.

GÉRARD VALLÈS. -

# **Sports**

CYCLISME: le Tour de France

### Fignon monte en puissance

Attaquant sur les pentes de l'Alpe-d'Huez, à 4 kilomètres de l'arrivée, Laurent Fignon a dis-tancé Greg LeMond de 1 min 19 s; il s'est emparé du maillot jaune et possédait avec 26 s d'avance, mercredi 19 juillet, au terme de la dix-septième étape du Tour de France, resuportée par Gert Theunisse. Auteur d'une longue échappée déclen-chée dès la descente du Galibier, le grimpeur néerlandais avait franchi en tête la Croix-de-Fer.

L'ALPE-D'HUEZ de notre envoyé spécial

Les manvaises langues prétendent que les directeurs sportifs sont uni-quement des passeurs de musettes. N'en croyez rien. S'ils ne peuvent pédaler à la place de leurs coureurs - et cela vaut d'ailleurs mieux - ils

che du coche. Du moins pas tous. Sans Raphaël Géminiani, Jacques Anquetil n'aurait pas réalisé le dou-blé Dauphiné-Bordeaux-Paris à vingt-quatre heures d'intervalle et, de toute évidence, le timide Roger Walkowiak n'anrait jamais connu la gloire, en l'absence de ce maître à courir qu'était Sanveur Ducazeaux.

Cyrille Guimard, le cerveau de l'équipe Super U, a fait gagner naguère le Tour de France à un homme qui n'en avait pas envie, le Beige Lucien Van Impe, anquel il demanda... de perdre le maillot jaune pour mieux le reprendre ensuite. Un fameux coup de poker. Cette fois, Guimard a fait attaquer Fignon, qui s'en croyait incapable. Et qui a réussi.

Dans la montée de l'Alpe-d'Huez, quand LeMond commença de se désunir, Guimard se porta à la hauteur de son leader pour lui conseiller de démarrer, car le détail ne lui avait pas échappé : « Impossible, répondit Fignon, je ne suis pas bien »; — « Greg non plus », enchaîns le directeur sportif. Dans la seconde qui snivit « Laurent-le-Magnifique » se dressa sur les pédales et l'Américain resta planté. Et c'est ainsi qu'il perdit le maillet

Cette séquence, qui se révélers peut-être déterminante, suffirait à illustrer le tempérament de Laurent Fignon. Le routier parisien a connu des moments difficiles, à l'image de ses adversaires directs — des Pyrésies de la constant nées aux Alpes, personne n'a évité la défaillance, — mais il possède sur eux l'avantage que procurent l'énergie et la volonté

S'il doit remporter le Tour de France, il s'imposera grâce à une prodigieuse faculté de se surpasser. me Louison Bobet autrefois.

La grande étape alpestre a confirmé, si besoin était, la supériorité des athlètés du vélo sur les escaladeurs de poche. Fignon est un solide poids moyen, et Theunisse,

vainqueur à l'Alpe-d'Huez - où il avait effectué le meilleur temps d'ascension l'an dernier. - mesure 1,85 mètre. Sur un terrain hérissé de trois obstacles majeurs, dont le Gali-bier et la Croix-de-fer, ils ont jonglé avec les modèles réduits. Bref., Mot-tet, Millar et Herrera n'ont pas pesé

Ce résultat significatif détruit définitivement l'idée reçue selon laquelle la montagne appartient en priorité aux petits gabarits. Les grimpeurs d'élite ne sout pas forcément ceux qui accusent moins de 60 kilogrammes sur la balance. Ce sont les hommes en forme qui
offrent le meilleur rapport poidspuissance, indépendamment d'un
certain nombre de propriétés physiologiques plus complexes, telles que
le rythme cardiaque on la fibre musculaire. Exemples : Pontidor culaire. Exemples: Poulidor, Merckx. Zoetemelk. Hinault et... Fignon, sans oublier, bien entendu, Theunisse le longiligne.

JACQUES AUGENDRE.

LES CLASSEMENTS Dix-septième étape Briancan-L'Alpe d'Hanz-

1" Gert-Jan Theunisse (P.-B., PDM), les 165 km en 5 h 10 min 39 s, moyenne: 31,868 km/h); 2. Pedro Del-gado (Bsp.) à 1 min 9 s; 3. Laurent Fignon (Fr.), à 1 min 9 s; 4. Abelardo Rondon (Col.), à 2 min 8 s; 5. Greg LeMond (B.-U.) à 2 min 28 s.

Checoment gineral. — 1 Laurent Fignon (Fr. Super U) en 77 h 55 min 11 s; 2. Greg LeMond (E-U.) à 26 s; 3. Pedro Delgado (Esp.) à 1 min 55 s; 4. Geri-Jan Theomase (B.B.) à 5 s; 4. Geri-Jan Theomase (P.-B.) à 5 min 12 s ; 5. Charly Mottet

> TOUR FÉMININ Septième étape Briançon-Saint-Jean-de-Maurien

1= Jeannie Longo (Fr.) les 84 km en 2 h 37 min 35 s, moyenne : 30,840 km/h; 2. Maria Canins (It.) à 1 min 33 s; 3. Susan Elias (E.-U.) à 2 min 52 s; 4. Luisa Seghenzi (It.) à 2 min 52 s; 5. Monique Knol (P.-B.) à

Longo (Fr.) en 13 h 19 min 40 s; 2. Maria Canins (It.) à 7 min 4 s; 3. Inga Thompson (E-U.) à 10 min 32 s; 4. Cécile Odin (Fr.) à 11 min 42 s; 5. Susan Elias (E.-U.) à 11 min 53 s.

· AUTOMOBILISME : Alboreto chez Larousse jusqu'en fin de seison de F1. — La pilote italien. Michele Alborato a signé, marcredi 19 juillet, un contrat avec l'écurie française de formule 1 Larousse pour disputer les huit derniers Grands Prix de la saison.

#### environnement

• Fuite à la centrale de Cattenorn. - La fuite constaté le week-end dernier dans l'enceinte de confinement du réacteur nucléaire de Catteriom (Moselle), qui a entraîné, lundi 17 juillet, l'arrêt volontaire de la tranche 1, a été localisé et réparée dès le lendemain, indiquait mercredi 19 juillet la direction de la centrale. Jugée « sans conséquence pour l'hygiène publique et l'environne-ment » par le Service central de promant » par le Service central de pro-tection contre les rayonnements jori-sants (SCPRI), le fuite provenait de la tige d'une vanne, située dans le cir-cuit primaire du réacteur. le redémar-rage de la tranche 1, prévu au plus tôt pour vandredi 21 juillet, se fers plus vraisemblablement au cours du week-and.

# Maillots d'Orange

L'ALPE-D'HUEZ

de notre envoyé spécial

Un premier ministre de Belgique, un ancien ministre de l'intérieur français, des présidents denta de directoire, des vedettes diverses aux domaines divers : au fil des ans, l'étape de l'Alped'Huez est devenue au cyclisme ce qu'est une finale de Roland-Garros au tennis, même si, ce pions du vélo n'est pas encore jouée. Il est bon d'y paraître et les places sont rares pour cette jour-

Cela se conçoit aisément : les dix-huit demiers kilomètres de cette étape-là, avec leurs vingt et un virages en épingle à cheveux, sont uniques en leur genre. Du pied de cette montée, à la sortie de Bourg-d'Oisans, si heut que le regard s'élève c'est pour découvrir, à flanc de montagne, le liséré multicolore et palpitant que forme la foule le long du trajet et qui sera de gloire pour les uns et de toutes les affres pour les autres.

La gloire, mercredi 19 juillet, fut pour Gert Jan Theunisse, un Batave au visage de redoutable filbustier. Elle fut aussi pour Laurent Fignon, dans sa reconquête d'un maillot jaune dont Greg LeMond l'avait dépouillé à Orcières-Merlette, trois jours plus tôt. Le combat entre les deux fut palpitant et laissa la foule hale-

Quant aux hommes de peine de ce peloton, galériens dès le col du Galibier et ses 2 640 mètres, soumis, une fois passée la vallée de la Maurienne, à de nouveaux tournants dans l'ascension du col de la Croix-de-fer, ils laissèrent les choses aller et s'abandonnèrent bientôt à leur destin, non point de vaincus, mais simplement de sans-grade, en ce jour des altitudes. Tout comme le premier était hollandais, le dernier le

fut aussi. Il s'appelle Eddy Schurer. Il lui a failu, pour achever sa journée, 32 minutes et 12 secondes de plus que son

Voilà donc une journée particu-Rérement hollandaise. Car, de surcroît, le jour où le Tour de France y passe, la montée vers l'Alpe-d'Huez devient fief de la Maison d'Orange. Le drapeau des Pays-Bas y fleurit à chaque virage. La route est parée du nom des champions venus d'Amsterdam ou de La Haye. La clameur, elle aussi, est hollandaise. Il est vrai que, sur ces pentes, les coureurs de Hollande ont souvent terminé veinqueurs. En 1976, c'était Joop Zoetemelk, récidiviste en 1979. En 1977, puis en 1978, ce fut au tour de Hennie Kuipert de combier d'aise ses compatriotes. Il fut imité ensuite par Peter Winnen, un rouquin incisif, qui triomphs en 1981, puis en 1983. Enfin, l'année dernière, avant Theunisse, ce fut Steven

Huit victoires pour quinze arrivées à l'Alpa : on comprend que la Hollande se sente ici en pays conquis et que l'on ait déjà pu dire que l'Alpe-d'Huez est sesurément le point culminant de ce plat pays.

Cela fait, en effet, quinze fois que le Tour de France s'en vient camper à l'Alpe-d'Huez. Il y fit sa première apparition en 1952. A sept années de la fin de la guerre, la station commençait seulement d'exister. La route en lacets se présentait déjà avec ses courbes et ses pourcentages. Mais elle n'était pas encore le bălard que, depuis, les ponts et chaussées en ont fait.

C'est le grand Fausto Coppi. cet échessier pédalant, qui s'y imposa avec une facilité propre à écosurer tous ceux qui prétendaient pouvoir rivaliser avec lui, à commencer par le rugueux et énergique Jean Robic. D'autant plus que Fausto Coppi, après avoir goûté une journée de repos

en cette Alpe-d'Huez - dont les hôtels restaient modestes paracheva le surlendemain sa chée de haut voi qui le fit passer le premier auccessivement au coi du Galibier, à Briançon, au Mont-Genève, pour s'imposer à Sestrières, en Italie, avec son habituelle avance sur le second, et engranger tout ce qui lui était nécessaire pour se préparer à sa deuxième victoire sur le Tour, après celle de 1949.

#### Jardin des délires

En dépit de ce auccès, le Tour de France allait ignorer l'Alped'Huez pendant vingt-quatre ans, puisqu'il n'y revint qu'en 1976. Depuis cette année-là, il lui fut, en revanche, rarement infidèle. Le parcours qu'il propose pour y arriplus beaux itinéraires aipins. On y navigue face aux masses de la Meije pour, entre les aiguilles d'Arves et le mont Thabor, parvenir au Galibier et plonger, de ses 2.640 mètres, jusqu'aux forêts de sapins qui ombragent la route du col du Télégraphe. De Saint-Jean-de-Maurienne, il faut s'élever de nouve au vers le col de la Croix-de-Fer, pour s'engloutir alors dans la vallée qui mène à Bourg-d'Oisans et rebondir enfin vers l'Aloe-d'Huez.

Au fil des ans, de grands tra-vaux ont modifié le paysage. En ces montagnes, Electricité de France a trouvé des sites tout à fait à son goût pour y implanter de nouvelles retenues et des lacs artificiels. Qu'importe, le Tour de France, lui, se retrouvera touiours en ces fieux comme en son jardin favori, c'est-à-dire celui où tous les délires lui sont permis, surtout lorsque le sien se joue sur un champ d'azur pareil à celui que l'on a connu au cours de cette mémorable iournés.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

# Communication

Conflit au sommet de la tour Eiffel

### Les émetteurs des radios FM ont-ils des effets dangereux?

ciens de Télédiffasion de France travaillant sur la tour Eiffel se plaignent de l'augmentation de nombre d'émetteurs FM et des effets nocifs qu'ils provoquent sur leur organisme. Un conflit qui relance la polémique sur les dangers des radiations véhiculées par les oudes hertziennes.

raders, télégraphe... et jusqu'aux simples lignes électriques : tous ces équipements de notre vie quoti-dienne dissipent dans notre Liaisons radio et télévisées. dienne dissipent dans notre environ-nement des ondes électromagnéti-ques. Nous baignous en permanence dans un océan hertzien, sans le savoir. Ces radiations non ionisantes. auxquelles appartiennent notam-ment les fréquences radio (entre 300 kHz et 300 MHz sont-elles pour autant dépourvues de danger pour ceux qui les recoivent? Tout dép de leur puissance et de la durée pen-dant laquelle l'organisme est exposé. Dans l'état actuel des connais-

sances, on distingue deux types de risque liés au rayomement non ioni-sant. Les effets thermiques, d'autant plus importants que la fréquence est basse, sont relativement bien connus. Dus à la conversion de l'énergie électromagnétique en cha-leur dans les tissus, ils n'entraînem leur dans les tissus, ils n'entraînent une élévation de la température du corps (ou de certains organes) que pour des valeurs de densité de puis-sance supérieures à 10 MW/Cm². Les effets athermiques, qui se tra-duisent chez l'homme par des résul-tats diffus (céphalées, nausées, inappétence, vertiges), se révèlent en revanche nettement plus diffi-ciles à cerner. D'où la circonspection des snécialistes à établir des valenrs des spécialistes à établir des valeurs limites d'exposition, dans un domaine où le facteur psychologique et subjectif ne peut être exchu.

« Les effets athermiques, si tant est qu'ils existent, sont beaucoup plus sournois que les effets thermiques, car ils intervienment pour des puissances réduites, inférieures à 10 MW/cm² », souligne-t-on à l'ins-titut national de recherche et de sécurité (INRS). Ces symptômes ne se manifestant a priori que pour « des expositions de très longue durée », en considère cependant, en ce qui concerne les risques professels, que des valeurs inférieures

Un certain nombre de techni- à 1 MW/cm² comporte une marge de sécurité suffisante pour qu'une exposition continue aux radiofréquences soit possible pendant toute la journée de travail. Et l'on admet des valeurs plus devess (de 1 à 10 MW/cm²) pour des expédi-tions intermittentes ou occasion-nelles – des précautions particu-lières pouvant être recommandées dans le cas des femmes enceintes.

Après la mise en service le 1ª juin 1989 de neuf nouveaux émetteurs de 10 kW chacun au sommet de la tour Eiffel (ce qui porte sa puissance totale à 190 kW dans la bande FM), TDF y a effectué, en collaboration avec l'INRS, des mesures de champ avec l'INRS, des mesures de champ dictromagnétique. Les résultats ont montré qu'il régnait à l'intérieur de la station de travail (isolée des antennes par une cage de Faraday) des densités de puissance largement inférieures au MW/cm². Sur la plate-forme supérieure, où des valeurs proches de 10 MW/cm² ont été relevées en certains points, et où le matériel nécessitant une maintenance quotidienne a été réduit au strict minimum, la direction recommande à ses techniciens de limiter le temps d'exposition à trente minutes toutes les deux heures.

Apparemment, les précautions prises par TDF sont donc suffisantes pour protéger le personnel contre les risques liés aux radio fréquences. Le conflit qui oppose les techniciens de la tour à leur direction vient toutefois souligner, une fois encore, la fai-blesse des normes existant en la matière. Alors que l'INRS estimait en 1978 nécessaire « que soit rapi-dement édictées en France des valeurs limites d'exposition, reprenant par exemple celles en vigueur aux Etats-Unis » 1 MW/cm² pour des expositions continues), aucune réglementation nationale n'a été éta-blie à ce jour. Quant aux rares pays où existent des valeurs – limites applicables aux radiations non ionisantes (1), il s'agit, dans la plupart des cas, de simples recommanda-tions ou de normes acceptées par consensus qui n'ent donc qu'une valenz indicative.

CATHERINE VINCENT.

gno, la Tchécoslovaquie, le Canada, le Royaume-Uni et la Suède.

M. Jean-Loup Dherse, nouveau PDG

#### Le groupe Média-Participations veut acquérir une dimension internationale

M. Jean-Loup Dherse, ingénieur conseil, ancien directeur général d'Eurotunnel, a été nommé le 11 juillet président-directeur général et administrateur délégué de Média-Participations. Holding à capitaux bolges, néerlandais et français (de l'ordre de 170 millions de frança), Média-Participations a été créé en 1985, à partir du groupe Ampère de Me Rémy Montague, avocat, ancien député et secrétaire d'Etat à l'action sociale dans le gouvernement de M. Raymond Barre.

ment de M. Raymond Barre.

Les actionnaires français de ce holding sont les assurances Axa, la Société générale, la BIMP, des particuliers et des associations.

Média-Participations, qui aspire à devenir le troisième groupe de presse et d'édition catholique en France, après Bayard-Presse et Malesherbes-Publications, est présent dans le livre, la bande dessinée, la presse et l'audiovisuel. Ses activités sont surtout concentrées dans les secteurs de l'édition religieuse les secteurs de l'édition religieuse (Desclée, le Sarment-Fayard, etc.), l'édition générale (Gamma, Mame, Droguet-Ardant, etc.) et la bande dessinée (le Lumbard, Fleurus et Dargaud). La presse, avec Tintin, et l'andiovisuel, avec la aociété de production Citel et les studios Belvision, demeurent des secteurs encore en friche. Mais la nomination de en franc. Man la nommanon de M. Jean-Loup Dherse, qui succède à M. Jean-Paul Pigasse (ancien directeur des rédactions de l'Express), avec lequel il avait élaboré la stratégie du groupe d'ici à 1992, devrait modifier ce rapport.

Média-Participations va annoncer, fin soft, la création d'un journal de grande diffusion destiné aux jeunes, confié au Lombard et à Dargand, dont le groupe a pris le contrôle fin 1988 (le Monde du 8 décembre).

Mais surtout, la nomination de M. Jean-Loup Dherse, qui a acquis une dimension internationale — il a été vice-président chargé de l'énergie et de l'industrie à la Banque pie et de l'industrie à la Banque mondiale à Washington, de 1982 à 1985; administrateur exécutif de Rio Tinto Zinc, une des grandes entreprises minières mondiales; directeur pour l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient au groupe Pechi-

groupe, déjà présent en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, et en Beigique, et au Canada, aux Etats-Unis, à l'Espagne et à la République fédérale d'Allemagne grâce aux filiales de Dargaud. « Une très grande partie de l'activité de Médio-Participations est tournée vers les jeunes : ce marché corres-pond à une anticipation d'une Europe nouvelle, explique M. Dhorse. Le groupe va donc se lancer dans des activités multimédias et européennes. »

La stature internationale du nonveau président directeur général de Média-Participations est cependant indissociable de son engagement chrétien. M. Dherse a, en effet, été secrétaire général adjoint du Synode mondial des évêques sur la vocation et la mission des layes, réuni à Rome en 1987. Membre de la commune nanté charismatique d'Emmanuel, il a ses entrées au Vatican. Cet engagement se situe dans la ligne de la mission que s'est assignée Médis-Participations : fournir une « pré-sence chrétienne » aux jeunes et leur redonner le sens des valeurs défendues par le pape Jean-Paul II grâce à ses livres et ses journaux. Une définition qui inquiète les auteurs des maisons d'édition de bandes dessinées dont le groupe a pris le contrôle, qui redoutent de voir celuici s'ériger un jour en censeur. Y .- M. - L.

• Une association pour les

ournalistes s'occupant du Moyen-Orient. - L'Association française des journalistes spécialisés sur le Moyen-Orient et le Maghreb (AJMO) a été fondée, le 26 juin, à Paris, en vue de « développer une meilleure information du public sur les questions touchant au Moyen-Orient et au Megbreb ». Le bureau de l'AJMO est composé d'Alain Gresh (le Monde diplomatique), président, de Claude Lorieux (le Figero) et Pierre Beylau (le Point), vice-présidents, d'Olivier De Lage (RFI), secrétaire général, de Françoise Germain-Robin (l'Humanité), ainsi que de Joelle Hazard (FR 3), Kamal Djaider (RFI). Un poste de membre sera attribué ultérieureney, etc., - s'inscrit dans la volomé d'étendre davantage les activités du 75001 Paris. ment à un journaliste de l'AFP.

Le Monde

Edité par la SARL le Monde Gérant: Anciens directeurs:

Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social:

Principaux associés de la société : Société civile « Les Rédacteurs du *Monde* », Société anonyme des lecteurs du *Monde*, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Administrateur général : Bernard Wouls. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.

code d'accès ABO

**ABONNEMENTS** PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE 7, RUE DES ITALIENS.

Reproduction interdite de tous articles. sauf accord avec l'administration

nmission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 42-47-99-81, Le Monde

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

Le Monde PUBLICITE

Tel: (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Telex MONDPUB 206 136 F

Tél.: (1) 42-47-97-27 Tálex MONDPAR 650672 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

**ABONNEMENTS** BP 507 09 Tél.: (1) 42-47-98-72

75422 PARIS CEDEX 09 THE FRANCE BURELIE SUBSE 365 F 399 F 504 F 700 F 729 F 762 F 972 F 1490 F 1030 F 1039 F 1404 F 2840 F Im | 1300 F | 1380 F | 1800 F | 2450 F

**ÉTRANGER**: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner

RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus PORTAGE: pour tous renseignements tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

Changements d'adresse définités on provincires : nos abomnés som invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ. Joindre la demaiere bande d'envoi à toute correspondance.

PORT PAYÉ : PARIS RP

BULLETIN D'ABONNEMENT

| DURÉE C  | HOISIE |
|----------|--------|
| 3 mois   | •      |
| 6 mois   | 🗆      |
| 9 mois   |        |
| 1 an     | _ 🗆    |
| Nom:     |        |
| rénom :  |        |
| dresse : |        |

Code postal:\_\_ Localité:\_ Pays:

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

7 5.62 

. . . . . .

William

· · · · i soby

2 3 44

1. 1. 24

Acres 84.6

The Course

t. Sare &

. - Fra 🧺

0 44 44

1.00

1000

. 1 5- 1998

- 1

10 × 40

 $-1.2 \pm 0.0$ 

...3 24

1000円を

1.0

The periention H

The section of the section.

 $\xi(2r+1)$ 

470.0

. : :

2.1 - ....

100

l'insolence, parle

de minte 1 1-46 A de stange ( manage \* \* deprin Service and the service and th

Lik . 2.47 des influents -100 mm (80 trant pair

\*\* \* \* \* \*\*\* \*\* \*\* F # # # # # BA (SA)

1 2 de par

THE PERSON A \*\*\*\*



# ITTICation

1.

# Le Monde DES LIVRES

# ou la perfection féminine

La psychanalyse et le culte de la Vierge.

par Julia Kristeva

UPPOSEZ qu'après la Bible et Aristote vous avez noué en une totalité indissoluble e Sexe, le Péché et la Mort, Problème : comment maintenir ce nœud tout en laissant l'espèce procréer avec quelque plaisir ? Réponse : en créant une Chimère à la place du féminin, qui concilie la Virginité (ainsi vous contrôlez la concupiscence sexuelle); la Matemité (vous garantissez la survie des populations et vous accordez à la femme le rôle essentiel d'assurer l'humanité du Fils de Dieu) et le Pouvoir (vous compensez le rôle passif de Marie comme réceptacle – certes glorieux mais peu dynamique – du Saint Esprit, et vous lui donnez l'équivalent d'une puissance royale dans le domaine religieux, car Mater Dolorosa est Reine de l'Eglise).

Une telle dialectique apaise le désir féminin d'enfantement et de pouvoir, tout en maintenant sous tutello les éventuels désirs des matriarches. L'humilité est requise, elle sera compensée. Le Verbe s'est fait chair et la chair aura droit de jouir en douceur, en douleur ou ravissement. Pietà ou extase des madones aux yeux fuyants qui évitent de vous regarder, tournés vers le secret de leur for intérieur qu'on devine comblé.

Certes, il s'agit là d'un modèle idéal, car la Vierge est unique de son sexe (« Seule de tout son sexe elle plut au Seigneur », constato Caelius Sedulius), et il n'est pas question que vous vous preniez pour eile. Quelques adolescentes enflammées (voir Lourdes) ou des fonles en manque de projet (voir Fatima) l'out « visionnée » mais sans ailer jusqu'à revendiquer l'identité avec sa sainte apparition. Modèle tyrannique cependant, car vous êtes invitée à vous comparer à sa perfection pour constater votre ndéfaillance. Et vous voils sur la d'un « argument de convenance » : sée que jamais, et l'immaculée

Marina Warner, qui a écrit Seule entre toutes les semmes avec l'esprit critique d'une féministe mais surtout avec la dignité d'une aucienne catholique et l'objectivité inattaquable du chercheur, constate que cette histoire n'est pas nécessairement notre nature. Elle renvoie dos à dos Jung, qui nous assujettit à la Vierge en détectant en elle l'archétype de la Grande Mère immémo-riale, et les Pères de l'Eglise, qui l'érigent en dogme universel. L'auteur laisse cependant entendre que les subtiles constructions autour de Marie répondent non seulement au souci d'équilibrer la société et les familles en dominant ; les désirs, notamment ceux des femmes, mais que la Madone Unique répond à des exigences secrètes et toujours tenaces du deuxième sexe. « Une déesse vaut mieux que pas de déesse du tout », écrit-elle, et voilà une flèche décochée à l'adresse de l'ansière univers masculio du protestantisme.

#### Une extraterrestre en quelque sorte

Le catholicisme, quant à lui, apparaît comme la plus rationnelle des mythologies. Des fantasmes hardis - la virginité de Marie dure avant et après l'accouchement et pourtant tenaces : qui ne s'est pas rêvé enfant de parents vierges, apporté par Dieu sait quelle colombe? Comble du sérieux, cet agencement invraisemblable incite au raffinement logique. Exemple? Vous pensiez peut-être qu'en tant que semme Marie était pécheresse? Attention, un être de péché ne saurait (logiquement) engendrer le Christ Rédempteur, qui est sans péché. Il sera donc nécessaire de soustraire Marie au péché. Des philosophes s'y essaieront, et, Duns Scot y réussira. Pour lui, Marie est sans péché au titre voie du martyre de la désolation, Duns Scot situe Marie à la place Conception, consacrée en pleine logique de la Praeredemptio, une époque de suffragettes, est une



agir la Rédemption rétroactivement avant la naissance de Jésus et jusqu'avant la naissance de Marie.

Nous voilà devant le dogme de l'Immaculée Conception. Qui date seulement de 1854, alors que des générations de peintres et de fidèles partagaient cette vision depuis des siècles. Quelle importance? Capital. Car si Marie était conçue sans péché, elle ne serait pas si humaine qu'on l'imaginait, elle serait une exilée, une extraterrestre en queique sorte, et ne saurait conférer an Christ la nature humaine due précisément à sa provenance de Marie-femme pécheresse. Alors, l'Immaculée Conception serait-elle une erreur théologique? En un sens, et pour certains (les protestants, les orthodoxes). Mais en un autre, la Vierge modèle de toutes les femmes se rapproche ainsi mieux encore de l'essence divine.

Marie est désormais plus divini-

sorte de mesure préventive qui fait promotion qui ne déplaira pas à nos inconscients avides de gratification. En rehaussant de plus en plus le culte de la perfection féminine, l'Eglise se permet de mieux négliger le corps réel des femmes, comme en témoignent les impasses autour de l'avortement et de la contraception. Mais qui se plaindra de cette spiritualité renforcée, de cet élan insufflé à la sublimation? Aux moments de crise (naissance, maladie, mort), les hommes

besoin d'un tel surplus d'idéalisa-

tion et de sublimité.

ni tombe. Un pas de plus vers la divinisation. Mais meurt-elle? femme ne se vit pas quasi éternelle en se contemplant dans ses enfants, petits-enfants, arrièrepetits-enfants, et quel homme n'espère compter sur une mère permanente support de toutes ses croix ? Il faudra attendre une apocalypse des valeurs pour laisser briller quelque consolation en pro-clamant l'immortalité de la Vierge; c'est peut-être pour

Laissons une fois de plus en suspens la question, essentielle, de Marie mère des artistes, que le livre de Warner soulève mais ne traite pas. « L'Unique de son sexe » satisfait la paranola féminine, en même temps qu'elle sert d'exemple (intouchable mais si excitant) à tous les artistes.

Marie nous manquera de plus en plus, les fastes discrets de sa mystérieuse beauté appartiennent déjà au musée. Mais qu'avonsnous à proposer aux désirs de naissances sans sexe, aux aspirations vers un pouvoir absolu, aux rêves d'immortalité que la Madone a si majestueusement bouclés? La médecine, la psychiatrie, la psy-chanalyse. Sans comparaison, c'est plus sérieux. Mais cela laisse en souffrance les imaginations. Tant qu'on n'a pas trouvé de nouvelles logiques et de nouvelles images pour répondre à ces désirs-là, j'ai bien le sentiment que la Vierge aura la vie sauve. Marie a réussi son destin en devenant éternelle dans les œuvres d'art. Quand vous avez envie de pleurer, mettez un disque, les Stabat Mater de Palestrina, de Pergolèse... Vous devriez essayer. L'histoire et le mythe de Marie que Marina Warner retrace avec précision et passion restent d'actualité.

\* SEULE ENTRE TOUTES LES FEMMES, MYTHE ET CULTE DE LA VIERGE MARIE de Marina Warner, traduit de l'anglais par Nicole Ménant. Rivages/Histoire, 420 p., 155 F.

# La provocation du baroque

Camporesi explore l'anthropologie nouvelle née au lendemain de la Renaissance.

par Georges Balandier

N ce temps de foisonnement des œuvres postmodernistes, surgissent, indissociable d'une théologie, que par l'effet de l'érudition et de se consacre Camporesi. Il la l'immense talent de Piero Camporesi, des essais savamment assemblés qui composent une « anthropologie et une théologie hétéroclites dont le traitement et baroques ». Comme si nous étions la liaison donnent forme à une incités à un déconcertant détour vision contradictoire de l'homme. afin de considérer autrement, et Il est l'observateur de l'«officine d'ailleurs, notre modernité.

La provocation du baroque celle qui l'a d'abord fait définir comme le « paroxysme du bizarre» - reparaît, avec ses connotations d'étrangeté, d'excès, de mélange.

Le baroque caractérise une époque, du seizième siècle finissant an dix-huitième, et un lieu initiateur, l'Italie, et surtout Rome. Il naît au moment où un art se défait, celui de la Renaissance, en donnant naissance à de multiples transformations. Une période intermédiaire, de transition entre un classicisme en déclin et un néo-classicisme, qui se manifeste dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Un temps des mélanges par la coexistence Il entretient le « plaisir frémisd'œuvres qui font antithèse style sévère de la Contre-Réforme, baroque d'Eglise et de vation du « second univers ». et les femmes ont sans donte cour, baroque bourgeois - et par l'antithèse qui se retrouve au sein d'une œuvre unique. Mais cette péfiant à l'occasion duquel appa-Quant à l'Assomption, il a fallu période est aussi, an-delà, celle raît la divine architecture. La attendre 1950 pour qu'elle des grands bouleversements dans pratique de l'anatomie - les disdevienne un dogme. Marie monte le savoir et dans la connaissance sections en public - se transforme on monde.

En ce sens, le baroque se saisit Justement, «on » ne sait pas en tant que catégorie esthétique encore, « on » n'a pas tranché. Ne associée à d'autres formes qui mourant pas, elle serait supérieure expriment des visions contrastées au Christ qui descendit aux du monde, de l'homme, de la vie. enfers? Discutable. Pourtant, une Il embrasse tous les arts, mais en femme qui ne meurt pas scrait une étant lui-même pris dans un montrouvaille analytique exception-nelle, ea écho à l'immortalité ima-coup écrit, à cet égard, y trouvant ginaire des femmes, car quelle aussi bien une manifestation de la conscience inquiète qu'une «floraison multiple et morbide du Moi», qu'une liberté accordée à la sensibilité.

En fait, ce qui apparaît alors, c'est une anthropologie nouvelle, en formation et composite. C'est à l'exploration de celle-ci, encore conduit en se faisant le détecteur de textes rares, surprenants, de thèmes en apparence mineurs et des sens » et le voyageur qui fréquente les chemins de cet imaginaire passé et, pour une part, encore là.

#### L'« atroce désir de savoir »

Un parcours notamment effectué « sous le vent de l'ivresse anatomique » qui souffle de la Renaissance au Baroque. L'« atroce désir de savoir » se soucie peu de la science moderne naissante, à tout le moins il prend ses libertés à son égard tout en utilisant ses moyens. Il interroge avec passion le corps de l'homme. sant » de pénétrer dans les zones interdites et de se livrer à l'obser-:La curiosité anatomique s'identifie à une déconverte, voyage stuen un sdeciacie fate et techetche C'est l'accès aux secrets de la nature, à ce livre chiffré qu'est le corps humain, à une connaissance de l'homme interne qui se constitue en anthropologie et en théolo-

La passion n'est pas neuve, mais elle acquiert alors une force nouvelle qui affecte de manière irrésistible l'imaginaire de la société scientifique et artistique italienne. Une tension en résulte.

(Lire la suite page 15.)

### ■ LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH de l'Académie française

A propos de Roger Nimier

# L'insolence, parlons-en!

"INSOLENCE est à la mode. Le mot. La chose, c'est une autre affaire. Parlons-

Ces temps-ci, quelques jeunes gens, peu encombrants par ailleurs - ils tiendraient dans un coupé Delahaye, à l'arrière, - s'adjugent le monopole de l'impertinence. Ils ont raison. De nos jours, il faut s'autoproclamer, sans attendre que d'autres vous reconnaissent. Le tout est de s'assurer au préalable une puissance de feu médiatique propre à asseoir la « vérité » souhaités.

Ça tombe bien : tous dépendent plus ou moins d'un même groupe de presse aux petits soins avec la bourgeoisie bon genre, qui lit peu mais achète, et lance les modes chics. Caresser dans le sens du vison des patrons et un public qui n'ont guère d'insolent que leur, luxe, on voit mal où est la témérité, mais bon ... comme on dit maintenant pour marquer qu'on est lassé d'avance d'avoir à justifier l'évidence.

· Qu'ils se fabriquent donc les réputations de leur choix, ces petits foudres de la pensée modérée, puisqu'ils en ont les moyens, mais qu'ils n'annexent pas n'importe quel aîné mort! Là-dessus, les témoins étrangers au club ont voix au chapitre. Le droit de l'argent s'arrête là où commence l'Histoire; en prin-

PRENEZ Nimier. A propos de plusieurs livres sur lui il n'accommand livres sur lui, il n'est question que de son insolence, d'où la relance du mot. Or il valait, il vaut, mieux que cette étiquette qui, comme toutes les étiquettes, dispense de se reporter aux écrits. Il se livrait à des blagues de preau, ce qui est différent. Je le

sais : l'en ai commis d'assez joyeuses avec lui. Pendant quelques heures, des notables de la bonne ville de Rouen nous ont pris pour les policiers fous à qui nous jouions. Nous avons compissé un piano dont avait tâté César Franck, et pas mal de boîtes aux lettres... Il s'agissait seulement de rire un grand coup, d'ajouter sans risque un peu de piquant aux bienséances. Tirer fierté de ces mômeries à sa place relève de la pire célébration, tant reprochée à d'autres.

Un de ses amis les plus rigouraux, l'avocat Stephen Hecquet, s'exposait bien davantage. Lisez ou relisez ses articles réunis par Marc Dambre pour La Table ronde sous le titre de l'un d'eux, la Tête dans le plat ; en particulier, les textes inspirés par l'exécution du jeune Jacques Fesch pour le meurtre, à peine volontaire, d'un policier. Accuser le président des assises et le confrère de la partie civile d'avoir banqueté ensemble la veille du verdict, c'est chercher la poursuite, la radiation, avec autrement d'insolance que Nimier asticotant Claudel ou Jean-Louis Barrault. La diatribe d'Hecquet tire panache du danger couru. Car il y a une justice dans le pamphiet : sans risque à la clef, sans un minimum de cohérence, l'attaque tombe à la nasarde, et passe mai les

UJOURD'HUI, la tendance est à voir dans l'impertinence un synonyme d'inconséquence, à mesurer les galons d'insolance au nombre de trahisons. Nous devons cette comptabilité nouvelle aux vétérans de toutes les gauches successives depuis trente ans. Elle les arrange, bien sûr.

(Lire la suite page 13.)

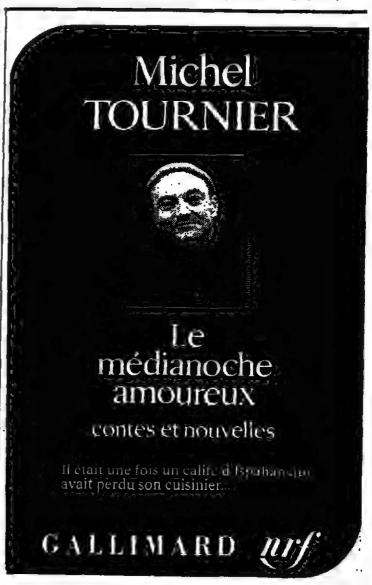

# A LA VITRINE DU LIBRAIRE

#### **EN POCHE**

 Presses Pocket publie dans sa collection bilingue (nº 3098) le Tour d'écrou, le plus célèbre récit d'Henry James, dans une traduc-tion de Monique Nemer. Sous le regard d'une jeune femme halluci-née, évoluent deux enfants hantés par les fantômes de serviteurs dépravés. La virtuosité de l'auteur à manier l'angoisse et le désee-poir a fait dire à Oscar Wilde de ce conte qu'il était « délicieuse-ment empoisonné ». Source de plaisir et outil de travail, cette collection bilingue offre un texta double (langue originale et traduction), un appareil de notes concernant le vocabulaire et la praduction), un appareit de notes concernant le vocabulaire et le possibilité d'acheter une cassette enregistrée de plusieurs morceaux choisis. A lire aussi dans la collection billingue du Livre de poche (conque sur le même schéma que la précédente, mais sans les cassettes enregistrées), des nouvelles nord-américaines (de Mark Twain, Henry James, Jack London...) ou sud-américaines (fruits d'une collaboration entre J.-L. Borges et A. Bioy Casares), Les premières (n° 8713) sont traduites par M.-C. Lemardeley-Cunci, les demières (n° 8720) par E. Jimenez.

● La « Bibliothèque Lattès » propose dans des livres reliés sous jaquette (format de poche et prix de poche : 30 F) des classiques en version intégrale. Viennent de paraître : les Contes fantastiques d'Hoffmann (traduction de Loève-Velmars), le Chevalier de Maison-Rouge de Dumas, Colomba et Carmen de Mérimée, l'Avare et Tar tuffe de Molière, Pêcheur d'Islande de Loti et Nana de Zola.

· L'Anniversaire, de Mouloud Fersoun, aux éditions Points-Seuil (nº R 357) et un recueil d'études, de souvenirs, de récits divers sur la Kabylie, sur Camus ou la littérature algérienne, Analyses et contes d'un « honnête homme » assassiné en 1962.

• « Folio » publie Une page d'amour, volet peu connu de la saga des Rougon-Macquart de Zola. Selon Henri Mitterand, qui signe la préface, il s'agit pourtant d'« une magistrale clinique de la frustration, de ses symptômes, de ses détours » (nº 2070).

 Les Grandes Murailles, de Lucien Bodard, reperaissent au Livre de poche (nº 6619). Porté par son enthousiasme, l'auteu nous entraîne en Chine entre l'impératrica Tseu Hi, Mac et les gardes rouges dans une fresque puissante participant tout à la fois du grand reportage, du roman et de l'épopée.

· « Points-Seuil » publie la Rata, quatrième volet de gie politico-apocalyptique de Günter Grass (nº R 355). On y apprend *e comment le nameteur, grâce à son érudita interlocution* découvre la post-histoire humano-ratique ». Traduit de l'allemand

a La Swill réécite dans la collection « Points » le Paradore de la morale de Vladimir Jankélévitch : « La parte de l'innocence est la rançon que le roseau pensant doit payer pour prix de sa dignité » La Passion est le titre d'un recueil de neuf nouvelles de Djuna

Barnes (Livre de poche-Biblio nº 3121). Neut récits cruels pour des personnages désemparés, condamnés à vivre avec leur mal-être. Traduit de l'anglais par Monique Wittig.

■ « Folio » réédite un recueil de dessins de Sempé paru en 1972 : Face à face. Tragique, dérisoire, très drôle. Sempé est excellent, comme toujours (n° 2055).

#### **HISTOIRE**

Les écoles

#### du Haut Moyen Age

Qu'en est-il des écoles et de l'enseignement pendant les cinq siècles « barbares » qui relient le fin de l'Empire romain au grand essor de l'Occident du onzième au trai-zième siècle ? Le livre de Pierre Riché permet de sulvre l'œuvre modeste et patiente des lettrés dans les monastères ou à l'ombre des cathédrales, sans oublier les laics qui n'ont généralement pas accès à la culture latine écrite et qui pourtant recoivent en partie l'instruction que proposent les clercs.

Ces siècles sont décisifs dans la formation de l'Europe, pulsqu'ils ont vu successivement l'installation et l'intégration dans la chrétienté des peuples barbares, l'unification territoriale de l'Empire carolingien, les débuts de la société féodale et la mise en place des royaumes nationaux qui gouverneront l'histoire du continent dans les siècles suivants.

Et si l'Occident n'a pas connu alors la brillante culture de l'Orient byzantin ou du monde musulman, du moins a-t-il, grâce aux écoles du Haut Moyen Age ici minutieusement étudiées, tant dans leur développement que dans leurs méthodes, transmis une part de leur héritage antique dans un affrontement finalement fécond entre culture profane et culture religieuse. La rens du douzième siècle, l'explosion des universités au treizième, ne se comprennent qu'au terme de ce lent travail des écoles et des enseignants de siècles réputés obscurs.

Au sommet d'une œuvre consacrée à l'éducation et à la culture dans le Haut Moyen Age, la grande synthèse de Pierre Riché, rééditée et mise à jour juste dix ans après sa

. devenue un classique. MICHEL SOT.

★ ECOLES ET ENSEIGNE-MENT DANS LE HAUT MOYEN AGE, de Pierre Riché, Ed. Picard, 471 p., 250 F.

#### **ROMANS**

A la manière

#### du Japon ancien

Un temps éternel, sens début ni qui murmure dans le deuxième roman d'un universitaire marseillais. Jacques Alisier a conçu ∉ un temps monde » — un magnifique palais au cœur d'un jardin idéal — pour sa Dame hors de saison, la jeune Satsuko, épouse du seigneur Hatsuhira, esthète maiade et fou.

Dans son Journal, Satsuko calligraphie des bribes de journées immobiles où se fondent ses rêves et ses ennuis, les délires de son époux, les échos de fêtes fastueuses, le sentiment de la nature et de la mort, le rythme des sai-

Jacques Alisier renoue savamment avec la tradition des nikki, ces journaux poétiques japonais, essen-tiellement féminins, qui connurent leur apogée aux environs de l'an mil. Des méditations intimistes de Satsuko aux petites scènes quotidiennes saisies sur le vif, ses pages sont comme des poèmes en prose, ponctués cà et là par des fragments du *Manyô-Shû* (1) ou du journal de Murasaki Shikibu (2).

Il faudrait pourtant se garder de considérer la Dame hors de saison comme un journal suave et compassé. Bientôt, le mouvement

femmes » (en fait des libraires parisions spécialisés dans la livre alle-

mand) (2) qui auraient tiré de subs-

seion le pielsent

Les imprécations

#### d'Yves Laplace

« Une suite de malheurs a ravige la terre, jusqu'au troisième malhiur per quoi je suis ici. Il y eut le ritalheur de ma naissance, sembiable à la chute de l'étoile, puis le maineur de mon asphyxie, semblabla: l'agonie des milliers sur la place de la grand-ville, enfin le malheur d'Antoine, non le malheur de sa mort, mais le malheur du meurtre d'Antoine, sous le regard de la bête montée de la terre. > Telle est l'histoire que raconte Fils de perdition. L'histoire de Sylvain, de son père Georges, de sa mère Suzanne et de son frère Antoine, qu'il a tué. Syivain, fils de ténèbres et fils de lumière, enfant au souffle coupé dans un monde aux couleurs magni-

Chacun à son tour prende la parole pour énoncer le récit incomplet de ce qui a eu lieu, et le décor petit à petit s'impose, comme dans les contes, ou les spectacles de marionnettes. Il y a le parc des Cropettes, et le parc Beaulieu, l'Insti-tut, et la prison du Creux-des-Morts, il y a les caves hantées de mômes, les portes arrachées et les étoiles pourries. Quelque part au milieu, le désastre engendré par Sylvain, qui est à lui-même « un abri dévasté », « une ardoise brisée par

Les Imprécations d'Yves Laplace sont poignantes. Son livre est comme un chant qu'on lirait en balancant la tête, comme font aussi les enfants fous, inadaptés, ou débiles, les anormaux que l'on séquestre ou que l'on soigne à l'institut derrière le grillage dense et rouillé, où vit Sylvain.

\* FILS DE PERDITION, d'Yves Laplace, Seuil, 254 p., 89 F.

# Nos collaborateurs ont publié

- L'Algéria, sous la direction de Paul Balta, Nathan, 206 p, 259 F. - L'Invitation eu mensonge, de Gilles Barbedette, Gallimard, 144 p.,

- Anthologie du mystère 89, de Jacques Baudou, La Livre de poche, - L'Année de la mode, de Lau-

rence Benaim, La Manufacture, 248 p., 149 F. - Seulos les larmes seront comptées, d'Hector Bianciotti, Galli-

mard, 366 p., 95 F. L'Année des masques, de Philippe Boggio et Alain Rollat, Otivier Orban, 308 p., 98 F.

- La France des libertés, de Philippe Boucher et Elisabeth Szwarc, Nathan, 160 p., 120 F. - Les Grands Criminals, d'Alphonse Boudard, Le Pré aux

Clarcs, 365 p., 120 F. - L'objet perdu de l'amour, de Michel Braudeau, Seuil, 535 p.,

- La Sentinelle du rêve, de René de Ceccatty, éd. Michel de Maule, 296 p., 98 F.

- La Grottesque, d'André Chastel, Le Promeneur, 93 p., illustra-tions, 140 F. André Chastel a également publié cette année les Lettres de l'Arétin, aux éditions Scala (568 p., 159 F), et l'Illustre Incomprise, sur la Joconde, Gallimard, 141 p., illustrations, 290 F. Fidel de Cuba, de Jean-Pierre

Clarc. 494 p., 160 F. Emma Calvé, la diva du siècle, de Jean Contrucci, Albin Michel.

 Le Jugement demier, de Phi-lippe Dagen, Gallimard, 218 p., 98 F. - Les Milliards de l'orgueil, de Bruno Dethomas et José Alain Fra-Ion, Gallimard, 239 p., 90 F.

- L'Oubli de l'Inde, une amnésie ilosophique, de Roger-Pol Drait, PUF, 264 p., 115 F.

- Présences de Schopenhauer, de Roger-Pol Droit, Grasset, 336 p

- L'Autre Futur, de Pierre Drouin, Fayard, 384 p., 120 F. - La France en friche, d'Eric Fot-

torino, Lieu commun, 208 p., 90 F. - Jean Guidoni, de Colette Godard, Seghers, 188 p., 70 F. - Zingaro, de Colette Godard,

éd. Favre, 56 p., 157 F. - Profession photoreporter, de Michel Guerrin, Gallimard, 256 p.

(illustrations), 290 F. - Silence aux pauvres, d'Henri

Guillemin, Arlés, 124 p., 75 F. - Parcours, d'Henri Guillemin,

Seuti, 494 p., 139 F. - L'Ours, de Danièle Heymann, phot de Marienne Rosenstiehi.

- L'Année du cinéma 1988, de Danièle Heymann et Pierre Murat, Calmann-Lévy, 253 p., 189 F. - La République bananière,

Jean-François Lacan et Sophie Coignard, Belfond, 406 p., 125 F. - Champollion, de Jean Lacou-

- Einstein et Sherlock Holmes, d'Alexis Lecaye, Payot, 314 p.,

- L'Année des lettres, sous la direction de Pierre Lepape, La Découverte/le Monde, 234 p., 95 F.

- Gaston Defferre, de Georges Marion, Albin Michel, 372 p., 98 F. - L'Année 1988 dans le monde, d'Edouard Masurel, préface d'André Fontaine, Gallimard, « Folio Actuel », 238 p., 21,50 F.

 La Lumière du jour, de Noëlle Mennecier, La Différence, 70 p.,

- Tristan Bernard, d'Olivier Merlin, Calmann-Lévy, 316 p., 130 F. - La Chanson de Maria, de Louis Nucera, Grasset, 252 p., 85 F.

- Journal de l'année, sous la direction de Jean Planchais et Christophe Lavantal, Larousse/le Monde, 384 p., 195 F.

- Ouverture en bémoi, de Plantu, La Découverte/le Monde, 176 p., 89 F. - Mourir à Ouvés, d'Edwy Plenel

et Alain Rollat, La Découverte, 276 p., 89 F. - Le Golfe de Gascogne, de Ber-

trand Poirot-Delpech, Gallimard, 208 b., 75 F. - Les Epreuves de l'art, de Danièle Sallenave, Actes Sud,

- Maman coq, de Claude Serraute, Flammarion, 228 p., 79 F.

- Les Pensées de Tristan Ber-nard, d'Alfred Sauvy, Le Cherche-Midi, 216 p., 65 F.

- Les Rendez-vous de Fausta, de Jean-Noël Schifano, Gallimard, 280 p., 85 F. - Où sont les caméras?, de

Daniel Schneidermann, Beword, 255 p., 95 F.

- Œdipe à Matignon, de Pierre Servent, Balland, 314 p., 119 F. - Le Lys d'or, de Philippe Sollers, Gallimerd, 247 o., 85 F. Carnet de nuit, de Philippe Sol-

iers, Plon, 136 p., 85 F. - Erckmann et Chatrian ou le Trait d'union, de Jean-Pierre Rioux, Gallimard, « L'un et l'autre », 164 p.,

 L'Enfer et les Fleurs; d'André Velter, poèmes, Fata Morgana, ill. d'Antonio Saura, 112 p., 75 F. A. Velter dirige également la revue annuelle de littérature Caravanes. dont le premier numéro vient de sortir chez Phébus (342 p., 260 F)

#### Amertumes

#### franco-allemandes

On trouve, dans un numéro récent du Börsenblatt (1), l'équivalent ouest-allemand de notre Livres Habdo, une série d'appréciations et de commentaires sur le dernier Salon du livre de Paris. Un article signé d'un éditeur de Munich, puis une caricature pleine page retiennent l'attention parce qu'ils témoignent, l'un comme l'autre, d'un parti pris, d'une agressivité que l'on souhaiterait jeter très vite aux

Dans la gare de l'Est entièrement déserte, un cheminot débraillé et à moustache semble donner vaguement le départ d'un train pour Francfort, lequel se compose de trois wacons vides en forme de livres : sur le cuai, un seul chariot. vide également. Seule la malveillance est claire dans ce dessin maladroit, qui annonce à sa manière la présence française à la Foire du livre de Francfort en octobre prochain. Plus loin, l'article de l'éditeur décu par la Salon du livre est sans ambiguité : intitulé « Impressions du Salon du livre : les Allemands... tout au fond à gauche l », il s'agit d'une longue série de récriminations plus ou moins fondées : cherté des taxis et des restaurants, indifférence et muflerie des Français, atta-

#### EN BREF

• Le prix Wheatland a été décerné au traductem bongrois
Arpad Goucz. Le lauréat a traduit
quelque cent cinquante ouvrages,
parmi lesquels Absalom, Absalom
de Faulkner, An-dessous du volcan
de Malcolm Lowry, le Seigneur des
ca 1922, fl avait été emprisonne de
1957 jasqu'à 1963 pour laute trahison.

 L'Amodatine internetionale amis de GEORGES BER-NANOS vient de se créer sous la présidence de Jean-Loup Bernanos, fils de l'écrivain. Elle se donne po on de diffuser l'œuvre de Bernanos et d'organiser colloques, conférences, rencontres, voyages et expositions. S'adresser au siège de l'association : 30, rue des Dames, 75017 Paris. Tél. : 43-87-37-51.

PRÉCISIONS. - Dans la valse des titres, noms et chiffres de notre enquête sur Ce que les Français ont la cette année (« le Monde des iivres » du 23 juin) on relevait plu-sieurs erreurs. Voici ce qu'il fallait lire : Patience et longueur de temps,

tanciels bénéfices d'une opération entièrement manquée par silleurs, etc. Après un ou deux dérapages (« samedi et dimanche, désert et bâillements dans la € salle boche », confrère... »), l'article du Munichois récalcitrant s'achève par un « Vive Francfort / s. et. en français dans le texte, un « Au revoir les amis ! » stupide des autres. Une semaine plus tard, mise au (\*) Pseudonyme d'un fonctionnaire. (1) Nº 44, du 2 juin 1989.

point nuancée de Peter Weidhaas, directeur de la Foire de Francfort : « Les Allemands au Salon du livre, c'était non cas tout au fond à gauche, mais devant, immédiatement à gauche de l'entrée principale... », succès des manifestations littéraires, couverture de presse plus qu'abondante, « dans la construction de l'Europe, il faut savoir accepter les revers », etc. Il demeure que la réponse est livrée sous le titre : « En attendant la revanche > (ou le « match retour »)...

il se peut que l'accueil réservé par les éditeurs français à leurs jours été parfait dans le détail, mais peut-on organiser le détail ? Faut-il pour autant laisser s'envenimer les choses ? Est-il nécessaire de rappeler que la présence française Francfort (culturelle et commerciale) coûtera au moins autant que la préence allemande à Paris ? Que le

Gibean ; le livre de notre collai

ignale la bonne tenne de Requien

nec, de Denis Langlois (Plon,

13 000) et le beau roman d'Evgueni Zamiatine, l'Inondation (Solia,

Le dessin de Berenice Cleeve

accompagnant l'article sur Paul Léautaud (« le Monde des livres »

du 30 juin) est l'illustration de la

converture du nº 4 des Cahiers

Paul-Léautand. D'autre part, le

chez Arléa en 1987.

pas à la Foire de Francfort, mais pas plus que Francfort, la ville, ne se mesure à Paris... Nous savons tous que le rapprochement culturel entre la France et la RFA est une affaire de longue haleine, qui exige des efforts, de la bonne volonté. Evitons démons : la raison doit l'emporter, sur l'arrogance irresponsable des uns, mais aussi aur l'indifférence

les invités ne sont plus que des

musques grimaçants et obscènes.

Les millénaires se télescopent

comme si l'univers moderne, met-

tant fin à la durée poétique, précipi-tait l'humanité dans un temps

FLORENCE NOIVILLE.

\* LA DAME HORS DE SAI-

SON, de Jacques Alisier. Senil,

Première authologie officielle de la poésie japonaise, publiée en 808 et rassemblant environ quatre mille cinq cents poèmes, sans doute écrits du qua-trième au huitième siècle.

(2) Femme de lettres japonaise (v. 978 - v. 1014), auteur du *Dit du Genji*, chef-d'œuvre de la littérature

désormais chaotique.

390 p., 120 F.

LA VIE LITTÉRAIRE

#### GERMANICUS (\*).

(2) Qui assurent à longueur d'année, et de façon quasi bénévole, la promotion de la littérature allemande en France.

René Char

et Wifredo Lam:

une rencontre

L'exposition « Contre la maison sèche », associant une texte de René Char et des œuvres du peintre cubain Wifredo Lam, est organis jusqu'au 30 septembre au Musée Pétrarque de Fontaine-de-Vaucluse. Cette exposition posthume (Lam est mort en 1982 et Char l'an demier) est en quelque sorte la reprise du dialogue entre les deux artistes. La rencontre esthétique du poète et du peintre remonte à 1948 (c dans

Salon du livre ne se mesure certes l'arrière-boutique, deux toiles noueuses, agressivement surgies de terre, dégagealent leur violent et lancinant arôme de forêts récoliciliées avec des personnages imminents», a écrit Char). Comment le poète français atta-

ché à sa terre; à sa rocaille de Prel'émigré cubain (fils d'une mulâtre et d'un Chinois) ? C'est qu'au fond, malgré les différences, its étaient des « alliés substantiels », comme le disait René Char de ceux qu'il admirait. Deux expériences particulières les ont marqués de façon profonde et similaire. Le surréalisme tout d'abord qui, même si Char s'en est éloigné par la suite, est fondamental dans la genese de leurs œuvres." La guerre ensuite, où tous deux ont éprouvé la nécessité de l'action et de l'exigence morale.

Les deux hommes ont collabore plusieurs reprises, et c'est en 1975 que Lam réalisa les œuvres illustrant € Contre la maison sèche »

\* CONTRE LA MAISON SECHE (Musée Pétrarque, rive gauche de la Sorgue, 84860 Fontaine-de-Vancluse, tél.: 90-20-37-20 ou 90-20-38-42). - Signalons également sur ouvrage qui vient de paraître sur ouvrage qui vient de partire l'itinéraire poétique de Char : René

Char, traces, de Philippe Castellin, Les Editeurs Evidants, 342 p. 160 F

#### **VIENT DE PARAITRE** PARIS DE 1789 À 1989 Fayard ; l'auteur de Petite Chronique des gens de suit dans un port de l'Atlantique nord (Maren-Sell) est Philippe Hadengne et Mourir idiot "Superbe ouvrage !" (Calmann-Lévy) a été écrit par Yves Michel del Castillo teur Eric Fottorino, la France en friche, est sorti aux éditions Lieu commun ; ce même éditeur nous pnx Renaudot 1981 pour as empire défaut, de François Fejtő (15 000 exemplaires); et, parmi les oublis d'une liste un ne pouvait nullement prétendre à l'exhaustivité, citous l'Affaire Sez-L' Histoire . . de l'évolution des rues et des édifices de Paris depuis deux siècles. Bilinoua 200 pages edition 241 photos. i day format 24 x 35 cm Petit Ouvrage funcheré a été réédité Editions SEESAM / RCI - 37, avenue des Ternes 75017 PARIS

Objective retired Village

A ... STATE

The state of the s

" " 斯爾鲁 . . Pers

who give by property \*\* Charling to any TREE CONTRACTOR 一种美俚 翻譯 勸 ··· is white a problem

# ● LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

# L'insolence, parlons-en!

(Suite de la page 11.)

ES jeunes droitiers de naissance qu'on pense ainsi courtiser doivent savoir que telle n'était pas l'opinion de Nimier. L'auteur des Epées mettait au contraire de la fierté, un point d'élégance, à se rester fidèle, presque autant que Hecquet, admiré à ce titre. C'est ce qu'a bien saisi Marc Dambre, dans sa biographie. Les soi-disant héritiers n'ont rien su voir d'autre, dans son travail immense, que sa longueur appliquée. Comme si le raccourci clinquant avait été son propos! Encore une marque de célébration à contre-temps! Si Nimier écrivait bref, il ne pensait pes court ; nuance. En croyant l'imiter, on fait insulte à une profondeur que Dambre aide à percavoir en l'élucidant. Un même soin s'observe dans l'essai d'Olivier Frébourg, qui n'abuse pas du mimétisme propre aux essais ni de l'autoproclamation d'irrespect, et qui pointe bien les constances idéologiques de Nimier, maintenues sur plus de vingt années pourtant riches en occasions légitimes de se déju-

Nimier est monarchiste. Faire semblant d'espérer ce qui n'adviendra pas, c'est façon, pour lui, de détester ce qui est. Avec Maurras, il vomit la République, cette « gueuse ». Par chance, il n'a pas l'âge de se fourvoyer pendant l'Occupation avec les aînés comme Drieu, dont il va pertager après coup les dégoûts initiaux et l'envie de chefs bien virils.

S'il prend la tête de leur réhabilitation, vers 1950, on vous dira que c'est au nom du talent, mais rien n'empêche d'y voir un réflexe d'orphelin da père, volant au secours d'oncles mai inspirés, Morand, Céline, Chardonne, Jouhandeau, Fraigneau, Aymé, n'avaient pas le monopole du génie littéraire. Ils avaient d'abord pour eux, et en commun, de s'être gourés dans les grandes largeurs.

AURIAC, lui, avait mieux senti où serait l'honneur. La Providence a voulu qu'il en touche les dividendes comme de tous ses choix les moins calculés. C'est ce que la droite, sa famille d'origine, lui a le moins pardonné. Avoir choisi contre Franco, pour de Gaulle, bientôt pour les fellaghas, lui le grand bourgeois bordelais plus nourri de Maurras que de Sangnier, et cela tout en collectionnant les médailles et en renouvelant son public, c'était trop d'...insolence. Les hussards lui ont fait payer d'avoir évolué et réussi hors la tribu. Encore une fois, reniement et revirement n'étaient pas devenus, alors, des valeurs de droite...

La pertinence fort peu Impertinente de Nimier se constate dans l'affaire dite des « 121 ». Dernère Sartre et Beauvoir, des intellectuels de gauche ont pétitionné, en 1960, pour que conscrits et rappelés puissent ne pas faire aux Algériens une guerre jugée injuste et sale. La droite réplique aussitôt par un contre-manifeste. Non seulement elle condamne l'appel à l'insoumission, avec le droit pour elle, et la logique, le nationalisme ne pouvant être encouragé chez les autres et à ce point bafoué chez soi ; mais elle réclame le châtiment des coupables et ne dit mot de la censure officielle qui s'abet sur eux. La voilà très à l'aise, tout d'un coup, dans le rôle de procureur qu'elle avait tant reproché aux résistants épurateurs, quinze ans plus tôt, envers les collabos. Aux yeux des signataires, le soulèvement de 1954 est l'affaire d'e une poignée de fanatiques ambitieux, armés par l'étranger,... »

Le maréchal Juin signe, Michel de Saint-Pierre et Jules Romains sulvent. Normal: Mais gul voit-on mêler sa voix au concert tricolore et censeur? Nimier. Le fait n'étonners que ceux pour qui ses conduites seraient dictées par le sens du rebrousse-poil et du pied de nez. Ce jour-là, l'insolence était bel et bien en face, chez Clara Malraux renvoyant à son ex-mari l'anticolonialisme qui les avait naguère réunis, chez tous les

écrivains et comédiens proprement bâillonnés, aux applaudissements de hussards changés en donneuses.

OUT était en place pour une nouvelle affaire Dreyfus, Les mêmes frontières, qu'on dirait éternelles, se dessinaient. D'un côté : les universalistes de progrès pour qui l'Occident gagne en acceptant de perdre au nom des principes ; de l'autre : les fiers-à-bras du pré carré pour qui l'Occident se perd en refusant de gagner sur le terrain. A traiter les fellouzes comme de vrais hommes, des égaux de Jouhandeau et de Paul Morand, on allait droit à une reclée militaire de plus. C'est ce que ne pouvait supporter le mousquetaire Nimier, collectionneur de récits napoléoniens et de soldats de plomb. Olivier Frébourg a mieux souligné cette permanence que Marc Dambre, trop discret sur le contre-manifeste de 1960, comme s'il en était

Une parfaite logique conduisait le rebelle Nimier à chasser le rebelle : la même logique qui poussa le très apolitique Marcel Avmé... à signer pour Mussolini, en 1935, contre le Négus et ses « quelques tribus sauvages ». Les anarchistes de droite sont toujours plus prévisibles qu'ils ne l'espèrent,

Au vrai, le drame algérien dérangeait Nimier en l'obligeant à rallier son camp, lui qui ne s'en reconnaissait pas d'autre que celul de la jouissance désabusée. La politique n'avait qu'une fonction à ses yeux : le laisser libre de se distinguer de la France de la 4 CV et de la Sécu, et de tromper le tragique humain avec les rugissements de Léon Daudet ou d'une huit cylindres en ligne. Pouvoum, pouvoum I La civilisation, quoi !

Sur le fond des choses, Jacques Laurent avait raison, dès 1956 - voir les Années 50, - d'observer, avec Mauriac, à qui le liaient, hormis les colonies et de Gaulle, tant de sensibilités communes, que le Figaro et l'Express défendaient les mêmes intérêts de classe. Depuis lors, les pourfendeurs du capital des années 70 sont devenus ses serviteurs les plus pressés et empressés. La comédie continue.

AISSONS à d'autres l'inconvenance - à ne pas confondre, elle non plus, avec l'Insolence - de décider vers où pencherait Nimier à l'heure des commémorations où les nouveaux chouans, forts de leur puissance financière et médiatique - toujours elle - éclipsent la célébration des droits de

Sa sympathie pour les perdants, si étroitement liée à l'horreur de perdre, et qui le porta au secours des collabos, je doute qu'elle le conduirait aujourd'hui vers un communisme auquel il vouait une exécration sans faille. D'autres extrémismes lui iraient mieux au teint. L'Important serait que leur avenir soit barré. Son oncie le plus fascinant, Céline, n'était-ce pas déja les défaits dépenaillés de 1945 qu'il envisageait quand il emboîtait le pas de l'oie aux Allemands victorieux de 1940 ? N'étalt-ce pas leur débâcle qu'il guettait, non comme une revanche des idées, mais comme un aliment nouveau pour sa vieille manie du désastre ? Si l'auteur du Hussard bleu signe avec les nostalgiques de l'Empire, n'est-ce-pas qu'il les sait déjà vaincus ?

Nimier n'était pas insolent, mais désolé et pince sans rire. On peut l'être à plusieurs et pour des raisons contraires. C'est ainsi, je crois, que nous fûmes amis.

\* LA TÊTE DANS LE PLAT, de Stephen Hecquet, La Table \* LES ANNÉES 50, de Jacques Laurent, La Manufacture, 236 p., 110 F.

(1) Roger Nimier, hussard du demi-siècle, de Marc Dambre, et Roger imier, trafiquant l'insolence, d'Olivier Frébourg. («Le Monde des livres»

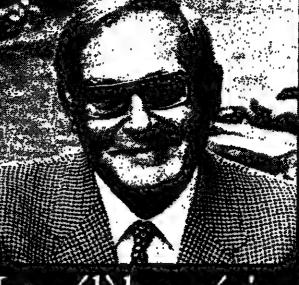

La célèbre série "Les allumettes suédoises"

enfin complète dans



David et Olivier"

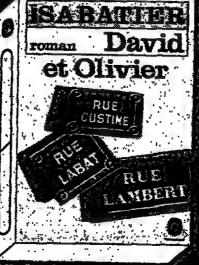









### • RELIGIONS

٠. ۶

# Un grand commis de l'Eglise

Une biographie du cardinal Villot, qui fut le secrétaire d'Etat de trois papes.

secrétaire d'Etat du Saint-Siège sous trois papes: Paul VI, qui le retira au printemps 1967 du siège de Lyon pour l'appeler au Vatican comme préfet de la Congrégation pour le clergé, puis en fit, deux ans plus tard, son premier collaborateur; Jean-Paul I., qui le confirma; puis Jean-Paul II, qui le maintint à ce poste avant de décider d'un choix définitif. Dix années, donc, à mettre en pratique les décisions du concile Vatican II, à aménager les changements de structure, à coopérer à la politique de l'Eglise.

Coopérer ou diriger? C'est l'une des questions que ne résoud pas complètement l'ouvrage du Père Antoine Wenger. Religieux de l'Assomption, le Père Wenger fut rédacteur en chef de la Croix, conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France près le Saint-Siège, en même temps qu'historien et spécialiste de la théologie orthodoxe. De longues années, il reçut les confidences du cardinal Villot, dont, dix ans après la mort, il publie ici de larges extraits.

de journal - du cardinal Villot. Le terme ne convainc pas absolupreoccupations du Caronnai 1 2005. Memond, Des distractées par le prisme du Père mettre en œuvre une politique pape, les cardinaux Villot et Gar- 381 p., 148 F.

E cardinal Jean Villot fut, Wenger. Comme Jean Guitton d'information. Mais il fut le seul rone avaient été choisis pour agir du 2 mai 1969 au 9 mars avait beaucoup « guittonisé 1979, date de sa mort, Paul VI», en publiant ses dialogues avec lui, l'auteur, ici, a beaucoup « wengerisé » le cardinal

> C'est la chronique d'un règne pontifical, d'une action de politique ecclésiastique, d'une amitié confiante aussi, et à tous ces titres, elle apporte d'importants matériaux, mais aussi partiels, à l'histoire du pontificat. Le Père Antoine Wenger a été un acteur des événements, dans l'appareil de l'Eglise et dans celui de la diplomatie française. Sur ces chapitres, il garde le secret ou la réserve. Ou bien, il gomme très fortement les contours et réduit des situations connues on pressenties à des allusions tout juste décryptables par ceux qui vécurent cette période.

> Tout le chapitre des pouvoirs récis do cardinal Villot auprès d'un pape qui aménageait, sans les abandonner, les procédés de gouvernement dont il avait souffert sous Pie XII est esquissé en pointillé. Le Père Wenger contourne trop de passages diffi-

Dans une préface, René

En revanche, il ne dissimule
rien de la politique d'information gnage de l'auteur et « une sorte pratiquée par le cardinal Villot, qui, en sa qualité de secrétaire du concile, l'avait autorisé à assister ment, car ces pages ne couvrent aux séances. Le Père Wenger ne

chroniqueur à participer totale-ment à l'événement. Ainsi, la Croix put donner du concile des comptes rendus très proches des faits, sans qu'on pût les dire pleinement « autorisés », dans la mesure même où ils restaient attribués à des journalistes. Le Père Wenger donne maints exemples de textes rédigés par le cardi-nal Villot en personne à l'intention de la Croix. L'homme d'Eglise, sans même s'en rendre compte, place le journaliste catholique dans une position intenable : au nom du « bien de l'Eglise », de « la prudence », de « la charité », il hui suggère une autocensure, un habillage, des faits, parfois incompatibles avec ce qu'on nomme « le devoir d'Etat » professionnel, dans la même langue de bois.

#### « Déremanisation » à la française

La documentation apportée par le Père Wenger présente le grand mérite d'ouvrir le dossier du fonctionnement d'un pontificat que l'évolution ultérieure tend à masquer. Les tâtonnements sur l'accroissement du pouvoir des évêques, l'assouplissement de la tutelle du siège de Rome, l'interrelâchement des liens entre l'Ita- soient donnés aux historiens. lie et le Vatican, relevèrent de l'action du cardinal Villot. Entre ment, car ces pages ne convient des serait pas le seul à attester du soin Paul VI et Mgr Benelli, collaboraévidenment qu'une part des serait pas le seut à attester ou soin raul VI et Mgr Benefli, collabora- d'Antoine Wenger, préface de René préoccupations du cardinal Villot, que portait le secrétaire d'Etat à teur intime et omniprésent du Rémond, Deselée de Brouwer, pape les cardinals Villot et Cardinals Villo

sans égards aux traditions ni aux relations humaines... lorsque les ruptures devenaient nécessaires. Le cardinal Villot le fit avec

une efficacité peu contumière au Vatican. La « déromanisation » à la française, l'« élargissement du Tibre », pour reprendre une for-mule de Jean XXIII, furent brutaux. Le cardinal paracheva ainsi la mise en place des accords du Latran, en insistant sur l'indispensable autonomie de la conférence épiscopale italienne. Il prit en charge le dossier de la révision du concordat avec l'Italie. Mais simultanément, assez réservé sur la valeur moyenne des épiscopats nationaux, il en revint à des conceptions plus centralisatrices dans les relations des évêques et du Saint-Siège, en ce qui concernait le seul domaine ecclésiasti-

Dans sa pratique de gouvernonent, par choix et par sa situation d'étranger aux relations anciennes entre Paul VI et ses collaborateurs italiens, le cardinal Villot fut un homme seul. Méconnu peut-être déjà oublié, mais le Père Wenger a fourni de précieuses orientations de départ pour que ce secrétaire d'Etat et le pontife dont il couvrit toujours l'autorité nationalisation de la Curie, le sortent enfin de l'hagiographie et

JACQUES NOBÉCOURT.

\* LE CARDENAL VILLOT,



### Diane de Margerie et l'alphabet de Chartres

perd et d'autres où l'on se trouve. Il y a des ceuvres littéraires qui éloignent le lecteur de lui-même et d'autres qui l'amènent à se découvrir. Diane de Margerie, dont on connaît la passion pour la littérature anglaise, a décidé de lire une ville, Elle lit Chartres, Et pour lire une ville, il faut d'abord y compose un alphabet.

C'est donc sous la forme d'un abécédaire que son essai se présente. Mais ce dictionnaire ordonné d'une ville n'obéit pas à la froide discipline de la raison : on dirait plutôt qu'alarmée par l'intensité du charme qu'exerce sur elle Chartres, Diane de Margarie tente d'y imposer le calme noctume de

Les thèmes récurrents sont si forts qu'ils ne méritent pas d'entrée dans cette petite encyclopédie personneile : l'androgyne, le ressouvenir, la sta-tuaire, les démons, le musée imaginaire, ces motifs parcourent l'essal, mais c'est l'ubiquité, mot-clé du livre, l'ambivalence, la transparence, la renaissance qui servent de same pour ouvrir le trésor de la cathédrale de Chartres.

C'est danc une femme en pierre sur laquelle le livre est tout entier construit : symbole des « forces féminines », symbole de durable transparence, symbole surtout de la villecathédrale et de l'androgynie. On pense au mot de Walpole sur M<sup>m</sup> du Deffand : sa faiblesse harculéanne ». Qu'est-ce que l'« androgynat » comme

L y a des villes où l'on se l'écrit Diane de Margerie ? ← Chacun de nous n'est-il pas, à chaque moment, celui qui veut s'abstraire et celle qui veut

#### L'éclat d'un vitrail

Les pierres, mais aussi les les crobt, et enfin, au-delà des symboles, la pensée du Moyen Age, l'école de Chartres et les lais d'amour : par d'étonnants raccourcis, l'auteur réorganise l'ensemble des forces qui ont convergé vers la masse architon, c'est la Timée, dialogue sur le ciel, que les savants médiévaux de Chartres privilégialent. On ne s'en étonnera pas. La cathédrale n'est-elle pas la question que les hommes posent au clei sur la structure du monda?

Ruskin, Proust, le «Japon intérieur » dominent ces rêveries qui, sans être angoissées, ne sont jamais totalement apaisées. Il ne s'agit pas de contemplation, encore qu'un automate, un cygne, un bouton d'or, l'éclat d'un vitrail inspirant des pages envoûtantes, il ne s'agit pas non plus de réflexion esthétique : il s'agit d'une promenade intérieure. « Vivre en nous le jour replié » est, salon Diane de Margerie, le vrai destin des

RENÉ DE CECCATTY.

\* LA FEMME EN PIERRE, de Diane de Margo-rio, Gallimard, coffection « L'un et Pantre », 138 p., 74 F.

# La candeur contre la barbarie

Pascal Lainé conte avec pudeur l'histoire d'une fillette de onze ans et d'un homme « cassé » par le nazisme.

VEC Elena (1), Pascal Lainé retrouve l'authenticité et la force pudique de la Dentellière. En adoptant un style laconique qui exclut tout pathétique, il analyse d'abord l'état mental d'un homme qui, rescapé de la terreur nazie, arrive à Genève an printemps 1942. Venu de l'enfer du monde où des hommes « ont poussé le mal jusqu'à l'irréel », Jakub H. flotte dans « un espace trop vaste ». Chaviré par l'affinz d'une liberté à laquelle il ne parvient pas à donner un sens, pris de vertige devant le moindre projet, il se sent coupsble d'être encore en vie. Etranger à lui-même, comme en transit dans sa propre existence, il est dépossédé d'un passé qu'il ne cherche pas à reconstituer : à peine nons apprend-il qu'il est juif et a été avocat à Prague.

Partagé entre la peur et l'émer-veillement de sa délivrance, il reste un homme qui « retient son souffle ». Le seul droit qu'il réclame, lui qu'on a « chassé trop loin », c'est de demeurer invisible et d'avoir le privilège des morts : ne répondre de rien. Les épreuves qu'il a subies ont aboli en lui les règles et les conventions et l'ont rendu indifférent à la loi com-

Ce pli de déréalisation, cette irresponsabilité consentie, ce délestage de tonte référence morale ou sociale l'amènent à se



laisser séduire par une fillette, Elena : la petite ballerine qu'il regarde danser dans l'école de Sonia Alexandrovna, l'une des exilées russes dont il partage la maison-refuge, lui paraît tournée vers la lumière et « innocente de la laideur du monde ». Pascal Lainé montre bien comment l'attention voluptuouse que Jakub H. porte aux mouvements d'Elens, dont il se rapproche en devenant l'amant de sa mère, l'Italienne, se transforme peu à peu en amour. « J'aimais Elena, dit-il, non pas en dépit de son âge, mais parce qu'elle n'avait que onze ans et qu'elle était aussi neuve que moi, aussi étrangère au

monde adulte et réel. »

Sans complaisance et sans s'égarer dans les méandres de la justification, Pascal Lainé expose des faits bruts. Aussi tout nous paraît naturel lorsque, dans l'eau du misseau de montagne où ils se baignent, la fillette ondule contre Jakub. Il s'abandonne à son « vertigineux caprice», succombe à cette « délicieuse débacle de la volonté » que la fillette dénoue avec une imprudence éblouie, les déportant l'un et l'autre vers-le « sentiment douceâtre de l'irremédiable », à l'orée d'un plaisir d'autant plus intense et frais qu'il

tot ou tard l'unique bien que l'existence lui apporte, Jakub H. présère laisser la vie lui reprendre Elena : il sombre dans la maladie qui, en le ramenant vers un état de dépossession mentale, une candeur amnésique, lui permet de rester un être sans définition.

Le romancier est là, cependant, pour empêcher le temps d'accomphir son œuvre d'ensevelissement nocturne. Il part à la recherche d'Elena G. et la retrouve dans le salon d'un hôtel de Genève. Il transmet un message de sidélité de Jakub H. à la femme solitaire et sans âge qui garde, intact, le souvenir d'une relation comme « surnaturelle ». L'écrivain a l'humilité de n'être qu'un porteparole. Grace à sa rigueur feutrée, à la volonté de s'effaces derrière son propre récit, comme s'il avait voulu devenir à son tour invisible, Pascal Lainé rend avec Elena un très bel hommage à tous ceux qui, en dépit des guerres et de la barbarie, ont reussi, par leur scule pureté, à vaincre fugitivement la tristesse du monde.

JEAN-NOEL PANCRAZI

\* ELENA, de Pascal Laine, Le Pré aux clerca, 220 p., 92 F.

d'autant plus intense et Irais qu'il ne trouve pas de mots pour s'exprimer.

(1) Il s'agit d'une souveile version du mman paru sous le titre Le monde est un municage, Elena, que Pascal Lainé avait publié en 1987 aux éditions Le Pré aux cleres, sous le pseudonyme de Milan perdre, il sait qu'il devra rendre Reicha (le Monde du 20 mars 1987).

# Le réalisme-fiction de Bernard Alliot

Dans le deuxième livre de Bernard Alliot, Délit de fuite, il y a de la fin du monde dans l'air.

par Alphonse Boudard

UON ne s'y trompe pas, le bouquin de Bernard Alliot n'est pas une fille facile... Ne vous imaginez surtout pas que vous allez vous glisser entre ses pages comme un vacancier sur le sable du Club Med. Reprenez-vous-y à deux

Ce qui me-frappe dans ce roman, c'est qu'on a d'abord envie de glousser sur l'imagination de l'auteur... Ouais. Imagination mon slip! C'est lucidité, qu'il faut dire, lucidité folingue, réalismefiction, avenir intérieur d'une situation bien concrète.

Votre univers quotidien, le nôtre, est devenu une sorte de nuit compacte où chacun se moque du tiers comme du quart-monde, où on bascule d'une catastrophe dans une apocalypse. Et puis, tout d'un coup, on dérape sur une élégie. On croit qu'on va se retrouver dans une piscine d'huile de vidange, mais cette hypothèse abominable pèche encore par un calamiteux optimisme.

Dans le monde de Bernard Alliot, le travail est devenu rare. Le chèque provisionné encore bien davantage. En revanche, la calamité est pour rien. C'est pas · l'aventure » qui est « au coin de la rue », comme dans la chanson de naguère. C'est la mort la plus sale, mais on a encore l'impression qu'elle est tout de même moins dégueulasse que la vie, la mort! Délire de fuite.

Je ne dis pas ça pour vous décourager.

Imaginez que les chômeurs ne se comptent plus, que désormais, sauf pour ceux qui peuvent payer, l'ultime ressource est simplement de piller les supermarchés qui restent... Comme l'autre mois en somme en... c'était pas en Argentine par hasard?

Ça fait des heurts, comme de bien entendu. Des malentendus foireux. Des conflits avec les organisés, les statutaires, les militants, les nantis, les miliciens « antiparasites sociaux ». Et iout ça dans le noir, comme j'ai dit. Un trou une lucur apparaît comme par hasard, on découvre de la ferraille en vrac, des bagnoles cassées, des gueules idem et des cuisses de filles qui gigotent vers la lune, toute idée de culotte mise à part.

D'où vient que la lecture du bouquin de Bernard Alliot semble évoquer une partie importante de l'avenir? Qu'il fout quelque peu les foies ? Qu'il laisse rêveur ? De la lecture préalable des quotidiens peut-être... Allez savoir ! Toujours est-il qu'il y a de la fin du monde dans l'air. Vous en prendrez ce que vous voudrez.

# « Tous les hommes

« Tous les hommes mentent... », dit un des narrateurs de ce bouquin. Bernard Alliot, j'en ai la conviction, ne ment pas, fui. C'est assez rare pour qu'on le mentionne. Dans son monde où le chômeur est élevé à la hauteur d'une inquiétante institution, les gens n'ont plus rien à perdre. Vollà l'essentiel. Rien. Et des

Comment il a construit son rêve, Bernard Alliot ? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il a noté que le monde est devenu tout petit et bien qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ignore, qu'on nous filtre, qu'on nous bricole, qu'on nous choisit et qu'on nous désinforme, on finit per savoir que la Chine, Onagadougon, le Cambodge, le Tibet, le Liban... pour ne citer que ça, et tutti lieux-dits. c'est juste la porte à côté. Que le mur mitoyen va nous cronler sur la gueule, écraser nos bibelots, notre pot de chambre, notre épluche-légume... précautionneux, le vibromasseur de madame... la téloche encouleur comme on dit.

Une autre chose, toute apocalypse considérée, c'est que le bouquin d'Alliot est bigrement ambitieux côté langage. Des fois, l'adjectif fourmille, l'argot de la

plein de nuit, de hurlements et de rue émerge... loupiotte... gam-cadavres en mauvais état. Quand bettes... tout le paqson quoi. N'oubliez pas que là comme au théâtre, c'est le personnage qui parie. Pas l'auteur. D'un chapitre à l'autre, la langue santille, se cache derrière l'arbre, revient avec une autre gueule. Chacun parle sa partie et bien davantage encore. Et c'est pour ca aussi que ce livre n'est pas facile, pas évident. En plus que contrairement à la réalité, les gens qu'on y rencontre ressemblent furiousement à quelque chose. C'est pas si com-

> Ambitieux. Oui. Pai piqué dans ce livre une ou deux phrases qui tiennent bien la cimaise. Noté. Je m'en reservirai à l'occasion... Car de le dire... Tout de même, un petit changement à suggérer. Sur la couverture. Au lieu de « roman », aurait-il pas mieux valu mettre autre chose? Cauchemar ? Marc de café ? Prévision ? Moi je dirais plus simplement poème... Allez-y voir.

\* DÉLIT DE FUITE, de Ber-mard Alliot, L'Instinut, 184 p., 79 F.

ETTE vieitle femme, qui a depuis longtemps oublié

on propre nom, certains

l'appellent « la folle ». Les

enfants se moquent d'elle et la

nomment « pipistrelle ».

elle, justament, pense que « ce

sont des bêtes intelligentes, les

pipistrelles, pas du tout folles »,

aigu qui, le soir, viennent avec

un bruit velouté sa pendre par

les pattes aux poutres des mai-

sons abandonnées. Comme les

pipistrelles, les personnages de

ces sept nouvelles, tous des soli-

taires, semblent voués à l'ombre

Tous ces récits évoquent,

généralement à la première per-

sonne, un même monde, celui de

paysans venus d'Italie, le plus

souvent vu à travers le regard de

petites filles : la fatigue, l'incom-

préhension ou la colère des

# Hugo Marsan ou le sida au quotidien

Dans la Vie blessée, Marsan et ceux qu'il a rencontrés ... témoignent de cette « maladie du corps intime ».

livre de plus sur le sida. Romancier, essayiste, témoin aigu de son temps, Hugo Marsan lui a donné comme soustitre l'Ere du soupçon : notre époque, où la jeune génération se voit soudain exilée d'un éden sensuel que les générations précédentes s'étaient pourtant évertuées à lui conquérir. Il s'adresse à Virginie, une jeune fille de quinze ans, qui, habitant une ville de province jusque-là préservée par la maladie exprime devant lui ses interrogations, ses doutes, sa détresse

Elle qui grandissait dans « la paix des sens » et s'apprétait à · fêter la vie » ne comprend pas la nature réelle de la menace qui plane sur elle et ses camarades. Hugo Marsan lui répond avec une franchise calme, pour que la maladie cesse, à ses yeux, d'être abstraite et prenne un visage humain. Car Marsan traite du sida au quotidien. Pour lui, une double condamnation pèse sur ceux qui en sont atteints : l'interdiction d'aimer et celle de com-

trica. Les tâches quotidiennes

(garder les vaches, nounir le

cochon) n'excluent pas le plaisir

de regarder les libellules et les

trèfles d'eau des mares, de jouer

avec un chien fugueur - l'Infi-

dèle, - ou de rêver soi-même et

de partir loin vers les déserts où

passent les Caravanes du sel. La

grande angoisse, c'est, comme

dans la Petite Dinde, le jour du

La seule nouvelle écrite à la

troislème personne raconte,

dans tous ses détails, une jour-

née particulière. Le nonno et la

nonna (le grand-père et la grand-

mère) préparent un repas de fête

Pour le passage de leurs

enfants : une heure attendue

pendant un an. Tant d'efforts

aboutissent à un peu de conten-

tement et à l'inévitable décap-

est d'abattre les frontières lesquelles les malades se retranchent comme des bannis.

« Parler de la mort est notre ultime dignité », disent ceux dont il recueille les récits bouleversants. de Incidité meurtrie; Jéan-Louis, dont le regard se vide, se sent-« quitté » par son corps. Muriel atteint le bout de la nuit parce que son mari la rejette; dans un réflexe de peur et de colère.

# La réprobation

Arnault G., isolé en plein hiver, dans sa péniche, à Carcassonne, réclame la présence de sa mère. Dans un pavillon de banlieue, Marcel M., un homme de cinquante-quatre ans atteint à la suite d'une transfusion sanguine, s'estime victime d'une « malédiction ». Thierry, Sophie et Bruno s'abritent dans le même lit pour se

Les solitudes d'Inès Cagnati tion des Lézards, - un titre qui

renvoie à un poème de Lorca :

« Regardez comme ils sont vieux

(...) Hélas1 comme ils pleurent.

les vieux lézards ! » il y a dans les nouvelles d'inès Cagnati, comme dans ses romans le Jour de congé, Génie la Folle (1), beaucoup de simplicité et de force, peut-être parce qu'alle fait vivre des personnages qui s'expriment peu par la parola. Avec une émotion contenue, parfois teintée d'humour melancolique, elle fait ressentir l'espoir et l'attente, la souffrance et le regret.

MONIQUE PÉTILLON.

\* LES PIPISTRELLES d'Inès Cagnati, Juliard, 174 p.,

(1) Disponibles en poche (Folio)

T A Vie blessée n'est pas un muniquer. Le mérite de son livre Davantage compagnon que temoin de leur douieur. Hugo d'angoisse et de silence derrière Marsan, en les écoutant avec un tact constant, les délivre de la pression de leur souffrance jusque là inavouée. Il réclame pour chacun le droit de souffrir sans honte, en plein jour, face à la cécité d'une société qui préfère détourner la tête on s'abandonner à de dangereuses dérives lorsque la réprobation est envenimée par la pour. « Maladie du corps intime. le sida accuse les malaises du corps social », écrit-il.

: Il s'indigne du comportement de ceux qui en profitent pour ressusciter des valeurs périmées et assouvir leur vieux rêve de nationalisme sans fissures et de moralité sans déviances. Il dénonce aussi la tendance actuelle au « sida-spectacle », cette médiatisation excessive qui confine à la desinformation.

Mais Hugo Marsan ne s'attarde pas à la polémique. La Kie blessée se veut un livre d'espérance. Audelà des façades de l'intolérance, se crée une autre ville où seinnitiplient les réseaux d'aides : les associations désormais bien charpentées, soutennes par le dévouement des médecins et des volontaires attachés à chaque inalade. Cet élan d'entraide donne à certains malades le courage de ne pas capituler, de vivre « victorieusement » avec la maladie : ainsi Vincent, qui, trop faible au début pour ouvrir les portes dans son studio de Belleville, est devenu le volontaire d'autres malades. Il puise dans les responsabilités qu'il assume encore une force de combattant

En montrant la nécessité de la solidarité, de la compassion active, la Vie blessée; très bien écrit, conservant de bont un bout un ton juste - conciliant l'objectivité de l'enquête et les femissements de la vigilance écone, - est indispensable pour la compréhension exacte de la maladie bout en offrant un bel exemplesakhuma--9

\* LA VIE BLESSEE WHIGO Marsan, Maren Sell, 268 p.2110 F.

12 mg

20.75 3

110

Sec. 1.1

Same

Sec. 25-

A STATE OF

Stanford Land

 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}^{(i)}}$ 

. . . . .

विकास हो। अ

5-24 - 1-22

in special 大学の高 ( a

are add to see . and Page -Distant Mil nacerouse in

White to se imposition # 1.1 # Cale in the same resindia m A HALLMAN

11 semiles di

THE PERSON NAMED IN en broglie ber grange 975 (MALE AND

The state of the spiritual and AND AN AND 9 SE .

- indian Dist



# ■ L'HISTOIRE, par Jean-Pierre Rioux

E mouvement se propage du centre à la circonférence. Les pères ont vu la révolution de France, les fils verront la révolution d'Europe. » Ainsi prophétisait en 1830 le Victor Hugo des Choses vues. Et avec lui le chœur de tous ces jeunes intellacquels ces unoses vues. Et avec lui le chœur de tous ces jeunes intellactuels européans que le complot déjoué, la révolution avortée, le messianisme débridé et la violence en herbe avaient jetés sur le pavé parisien, à l'épicantre de l'idée, au cœur du brasier allumé en 1789 et qui devait faire un rougeoyer le monde. Car la France, de Watarloo à la Commune, sous deux monarchies constitutionnelles et un Second Empire, fut aussi cela : la promesse d'une postérité de l'acte fondateur, l'art d'exporter la Révolution. Trois livres de belle sérénité et de juste clarté nous le rappellent, pour que ne s'étaignent pas tout à fait les lampions de la rappellent, pour que ne s'étaignent pas tout à fait les lampions de la

Longternos, nui n'en douta : le feu reprendrait dans l'Allemagne de l'Aufklärung et de Kant, des bourgeois dynamiques et de l'industrialise tion, en un élan jacobin qui cimentarait outre-Rhin la nation et la liberté. Hélas la Sainte-Alliance veillait, la Prusse et l'Autriche tenaient la bride bien serrée, et s'évanouit ainsi, au fil des échecs, l'espoir d'une révolution politique en terre germanique. Cette e misère allemende », ces raisine verts du grand changement, firent mieux qu'agacer les dents des rebelles ; ils excrerent prodigieusement, nous dit Lucien Calvié dans : son petit ouvrage plain de muscle, les appétits des grands renards de :: l'idealisme,

La révolution esthétique et morale, philosophique et nationale, sera longtemps là-bas la propédeutique, ou le succédané, d'une révolution politique inacessible. Des jacobins faibles après 1790, des libéraux et su des radicaux squelettiques, une bourgeoisie politiquement nuile? dront l'inflation idéaliste et l'hypertrophie métaphysique des penseurs du bel avenir. Plutôt que de nous conter une nouvelle fois, avec un zaste d'althussérisme en prime, la genèse du marxisme en pays rhénen et de nous accebler sous le distinguo entre le jeune et le moins jeune Marx, Lucien Calvié explore avec attention toutes les étapes qui forgèrent la « science » marxiste en se gardant de trop vagabonder du côté des « ruptures épistémologiques » qu'elle aurait introduites.

ÉFILENT ainsi en très bon ordre Kant et les « jacobins » originels, Lessing et Schiller, puis le romantisme d'un Novalis remeutant la nation dans l'âge d'or médiéval et catholique ; Hegel, bien sûr, au carrefour de la révolution et de la restauration, mais douloureusement attaché à penser le réel dans sa totalité ; la Jeune-Allemagne, la gauche hégélienne et le Heine des Libertés germaniques enfin, après 1830. Tous abstraits et généraux, dialecticiens de la fuite en avant, mais si entêtés de ce « jacobinisme » géniteur qu'ils en viendront, et Manx le premier, à dénoncer le caractère abstrait et illusoire de l'idéal de 1789 à la française. « ils sont trop vers », dit-il : les goujats alle-mends donneront ainsi jusqu'à plus soif dans l'économico-social, le prolétario-bourgeois, le national et l'idéal, sans doute pour n'avoir jamais pu régler son compte au politique. Jamais, dès lors, les « libertés niques » ne seront tout à fait accordées, nous dit Lucien Caivié,

Catherine Durandin, elle, a choisi de décrire une déroute et un triomphe. La « déroute », selon elle, est celle des intellectuels français, les

# Exportations de 1789



Hugo, les Michalet et les Quinet, bousculés en 1815 et qui crurent si nell'ement que le peuple, souverain depuis la prise de la Bastille, était porteur d'une démocratie « à portée universelle ». Ils voulurent préserver la Révolution en marche des dérives funestes de la Terreur et de l'Empire, la protéger des agissements des jésuites et des autocretes : mai leur en prit, car juin 1848 leur révéla que la lutte des classes déjouait tous les projets généreux. Cet argumentaire d'une « défaits » n'est pas le morceau de roi du livre de Catherine Durandin, qui se contante de reprendre des analyses bien connues.

Par contre, l'examen du « triomphe » vaut le détour, car l'auteur connaît son monde slave et danubien, ses rives du Pruth et ses confins d'Europe centrale. Le « triomphe », c'est calui des intellectuels russes qui bâtirent, avec leur populisme, un contre-modèle rural et communautaire qui prit le relais de la liberté en version française. Mieux : c'est un idéalisme révolutionnaire occidental qui fut défait par le progressisme des steppes lointaines. « Le temps russe est inaugural », dira à peu près Harzen, et le Que faire ? de Tchermychevski, en 1863, ce roman dévoré dans toute l'Europe progressiste, slavisera la révolution dans une dramatisation très imaginative du militantisme.

Au passage, Carherine Durandin a fort nettement campé les révolutionnaires polonais qui applaudissaient Michelet au Collège de France,

Ces élaborations foisonnantes

exaspéré, en un temps où s'accom-

plissent de grandes transforma-

tions, où se prépare l'avenement

de la déesse Raison. Les Lumières

l'ont laissé dans l'ombre, Mais il

ne nous est pas entièrement étran-

ger. Sa forme est celle des

cultures de transition ; elle résulte

des tensions entre ordre et désor-

dre, entre émerveillement et

angoisse, entre incertitude et atta-

chement aux certitudes héritées

on réaffirmées. Son interrogation

des sonterrains de la culture est,

d'une certaine façon, homologue

de celle que la psychanalyse

effectuers au commencement de

\* L'OFFICINE DES SENS, UNE ANTHROPOLOGIE BARO-QUE, de Piero Camporesi, traduit de Fitulieu par Myriem Bouzaher, Hachetta, 276 p., 128 F.

\* L'ENFER ET LE FAN-

TASME DE L'HOSTIE, UNE

THÉOLOGIE BAROQUE, de Piero Camporesi, tradait de l'Italiea par Mosique Aymard, Hachette, 256 p., 128 F.

Signators également la publica-tion du livre classique d'Heinrich Wolf-lin, Resaissance et Baroque (Livre de poche, « Biblio/essais », 348 p.).

The state of the s

GEORGES BALANDIER.

notre modernité.

en faisant une place de choix à la petite cohorte étudiante qui révait d'une Roumanie émancipée de la Porte. Saviez-vous que Michelet eut des disciples, puis des juges sans tendresse, moldo-valaques, et que les deux plus émouvants, les frères Bratianu, répondaient aux doux prénoms de Démètre et lon? C'est un peu l'histoire du Peuple et des Légendes démocratiques du Nord que Catherine Durandin fait battre au cour de ces jeunes exilés prometteurs. La thèse de son livre est peutêtre un pau forcée, mais quelle furie !

VEC Tamara Kondratieva, qui enseigne à Paris après avoir sou-tenu à Moscou une thèse sur Barnave et qui aimerait bien savoir ce que M. Gorbatchev a en tête quand il parle encore de révolution, nous entrons en terrain mieux connu : la comparaison, pous-sée par les historiens depuis Mathiez, et surtout ruminée par les acteurs russes eux-mêmes, entre bolchevisme et jacobinisme. La référence, pour conventionnelle qu'elle soit, « est absolument légitime », dira Trossic, si obsédé par Thermidor (1). Car les Soviétiques, à la différence des Allemands ou des Polonais, ont bel et bien pris la pouvoir, brisé l'opposition, dissout la Constituante et poussé les feux de leur terreur.

La force du livre de Tamara Kondratieva est de ne pas tomber dans les accusations faciles et de nous faire admettre que l'analogie délibérée et la référence explosive à la grande Révolution française furent des 1917, et tout au long, non seulement un enjeu politique entre les factions du parti mais quasiment un outil de gouvernement. Un excellent chapitre sur la NEP, définie par Lénine comme un processus d'« autothermidorisation », nous en convainc tout à fait, avant que ne triomphe, après son arrêt, Bonaparte-Staline et que Trotski vaincu ne s'interroge, jusqu'à en mourir, sur les mystères jacobins de l'Etat soviétique

Il faut savoir, bien entendu, que l'historiographie stalinisée a nettoyé depuis lors la révolution d'Octobre de ses séquelles « petites-bourgeoises » et l'a posée en événement fondateur « scientifiquement établi ». Et qu'aujourd'hui les historiens de la glasnost ont fort à faire pour recoudre toute cette science. Mais le livre de Tamara Kondratieva aura au l'immense mérite de rendre visible « la fonction constituente de l'imaginaire dans le réel soviétique d'après 1917 ». A nous tous de relire donc 1789 a posteriori. Sans jamais oublier l'avertissement de Oninet en 1845 : « Nous cherchons une cité meilleure, aussitôt une autre Byzance s'élève avec ses sophismes, et nous enceint de ses murailles de mensonges. »

\* LE RENARD ET LES RAISINS. La Révolution française et les intellectuels allemands (1789-1845), de Lucien Calvié, EDI, 190 p.,

\* REVOLUTION A LA FRANÇAISE OU A LA RUSSE, Polonais, Roumains et Russes au dix-neuvième siècle, de Catherine Durandia, PUF, 346 p., 165 F.

\* BOLCHEVIES ET JACOBINS. Itinéraire des analogies, de Tamara Kondratieva, Payot, 310 p., 160 F.

Jacques Caillosse consacre à la question de Thermidor dans la pensée politique de Trotaki un article très documenté dans les Cahiers Léon Trotaki, nº 37, mars 1989.

# La provocation du baroque

(Suite de la page 11.)

tant qu'objet d'émerveillement, entre l'humanité et la bestialité, preuve d'une architecture du caure le pur et l'immondice, entre monde opposable à l'argumentation athéiste, il est aussi associé à l'immonde et à la fange, à ce qui est la cause des tourments. Il provoque l'horreur des entrailles, où est « immergé dans la saleté » le « corps de l'agneau sans tache.», au moment de la sainte commumon. Il entretient la peur de la cuisine infernale où les damnés sont condamnés à la torture des sens qui se muent en bourreaux, à la pourriture et au feu. Une anatomie négative s'impose ainsi à l'autre ; et toutes deux se trouvent dépassées dans l'image d'un :Christ devenu l'anatomiste du pécheur.

#### Le lait nourricier et le fromage maudit

A l'âge baroque, note Camporesi, anatomie et autopsie sont des à points de référence mentale et culturelle .. Elles engendrent des analogies, des métaphores, des images, des jeux de correspon-dance multiples. Elles triomphent dans « la symbolique et le réel, dans le figuratif, le poétique et l'érotique ». C'est avec les mêmes effets, où le corps reste fortement impliqué, que l'excursion anthropologique envisage les nourritures et les usages de table. Tout s'y saisit en contrastes, accords et désac-

Au commencement, il y a le lait. Un liquide nourricier primordial, moins déconcertant par son association au sperme et au sang que par ses transformations. Le mystérieux caillé devient protéiforme, manisfestation d'un travail caché qui produira le fromage, un processus assimilé à la formation de la chair humaine. Mais la fermentation, l'odeur, le ver rongeur, la dégradation putrescente font du fromage un maudit. Il est allié 2. l'excrément dans une relation d'équivalence, il fait du ventre une pépinière de vers.

Par lui est tracée la frontière entre la civilisation et la barbarie; il est considéré comme une nourriture malfaisante et grossière dont se satisfont les penples mianimaux et nomades, les grossiers et pièges fatals.

et les scatophages. Par lui se Si le corps peut être exalté en révèle la « bivalence primordiale » montrent un imaginaire débridé, le haut et le bas. C'est un langage polymorphe en même temps qu'un condensé de l'art rustique. C'est l'un des hiéroglyphes par lesquels s'opposent malfaisance et béatitude.

> ... Ce dernier état que les saints recherchent par le jeune et l'abstinence, par l'efficace d'une cuisine à l'envers où le rejet de la nourriture accompagne la punition. Tous les degrés d'une conduite alimentaire qui se veut conduite de vie : depuis les batailles livrées au corps afin d'être un «athlète du Christ » jusqu'aux règles conventuelles conduisant souvent à fuir l'animalité et aux prescriptions des promoteurs de cités idéales, jusqu'à la définition d'une nutrition sage alliant la santé au salut. Tout un monde où l'imaginaire se nouvrit de l'ambiguité, de l'incertitude née du jeu confus de la vie humaine, du passage aux extrêmes. Un monde où les « douces invites des sens » ne sont pas abolies, mais où les sens ouvrent les portes du péché, où la maladie reste l'instrument d'un christianisme héroïque et où l'hostie signifie la transfiguration de la

#### « Les nourritures macabres »

En contrepoint à l'art des villas et jardins où le baroque introduit une nouvelle discipline, Camporesi montre comment se manifeste une véritable. « théologie végétale ». L'arbre et le fruit en sont les prétextes, celui-ci surtout. La pomme devient ainsi un fruit à la fois sacré et profanc, un concentré d'ambivalences. Elle évoque l'Eden primitif, les temps où elle symbolisait la sainteté. Mais elle reste aussi associée à la femme, à son corps et à la volupté, au péché. L'imaginaire de la faute et de la mort, ces obsessions de la conscience baroque, efface la succulence par la putrescence; les fruits se dégradent alors en « funèbres nourritures macabres . La nature est révélée experte en trompe-l'œil, en leurres

# L'islam et la Révolution française

Alexandre Jevakhoff raconte Atatürk.

par Maurice Faure

ANS l'immense concert que suscite le Bicentenaire de la Révolution française, un thème est resté trop discret : l'influence de la Révolution française dans les pays musulmans. Je crois que nous ne devrious pas laisser passer 1989 sans nous attarder quelque pen sur le sujet. La récente biographie que consacre Alexandre Jevakhoff à Kemal Atatürk constitue une excellente occasion de le

En France, la vie et l'œuvre du fondateur de la République turque étaient principalement commes par le livre de Benoist-Méchin. Ecrit il y a trente-cinq ans dans les conditions que l'on sait, il mous avait tous séduits par son style et par l'inégalable penchant de Benoist-Méchin pour l'épopée, au détriment, le cas échéant, de l'analyse historique. rigoureuse. Le livre d'Alexandre Jevakhoff n'encourt pas ce risque. Alimenté aux meilleures sources,

Afuiur Schnitzier, a coduition de mon propos initial, il apparaît comme un diene fils de la Révolution française : admirateur du siècle des Lumières, sauf de Rousseau, qu'il traitait de fou ; amoureux passionné de la République; partisan acharné de l'Etat-nation. L'admiration que lui vouait Edouard Herriot n'étonnera personne : aux mois près, le créateur de la Turquie moderne consacrera à l'éducation et au laïcisme la même conviction que Juies Ferry et ses disciples.

Comme l'explique Alexandre Jevakhoff, l'exemple de Kemal Atatürk suscita de nombreuses vocations. La pius connue est celle du chah de Perse. Mais, d'une manière ou d'une autre, le roi d'Afghanistan Amanullah, les anciens présidents Bourguiba et el Sadate, les premiers nationalistes algériens Messali Hadj et Ferhat il réussit à dépeindre avec un égal Abbas, et tant d'autres encore, bonheur l'homme privé et utilisèrent la révolution kémaliste Abbas, et tant d'autres encore, l'homme public. L'homme privé comme le levain de leur action.

est un étonnant mélange qu'aurait Cinquante ans après la mort pu imaginer Hermann Hesse on d'Atatürk, les choses ont bien . Le modèle kémaliste le transplanter en Anatolie. Quant c'est-à-dire cette volonté d'impoà l'homme public, et j'en reviens à ser à une société économiquement. et socialement différente de celle de l'Europe un modèle construit sur la raison, le progrès, l'Etatnation, bref sur des valeurs qui, à tort ou à raison, sont attribuées communément à la Révolution française, est évidemment en difficulté. Sans s'appesantir sur les situations afghane ou iranienne, on constate une contestation de ce modèle, plus ou moins intense mais toujours réelle, dans tous les pays de l'« école kémaliste ». En Turquie même, la lutte est patente entre ses adversaires et ses partisans.

> Je n'aurais pas la prétention de chercher à expliquer en quelques lignes les causes de cette évolution. Après avoir constaté que tous ces pays sont en terre musulmane, il est bien sûr tentant de tout expliquer par ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la résurgence de l'islam. Cela étant dit, qu'a-t-on démontré? Car s'il y a effectivement « résurgence de l'Islam », est-ce une revanche de la religion contre les valeurs séculières chères à la Révolution française, est-ce une contre-attaque de l'Asie contre l'Enrope, on bien est-ce un rejet de cette prétention occidentale à tout organiser et à tout moderniser par la technique et le fait économique? A l'évidence, la vérité est multiple, et une réponse simpliste aurait toutes les chances de se montrer

Une scale chose est sûre. Les valeurs que nons a apportées la Révolution française ne suscitent plus le même intérêt qu'à l'époque d'Atatürk. Pour autant, essayons de ne pas oublier que, il y a quelques décennies à peine, elles servaient d'exemple à de grands réformateurs dans les pays musulmans, même si, aujourd'hui, leurs successeurs trouvent ailleurs leur inspiration

\* KEMAL ATATURK, LES CHEMINS DE L'OCCIDENT, d'Alexandre Jerakhoff, Tallandier. 490 р., 145 Г.

# MICHEL SERRES ET RENE GIRARD **CHEZ GRASSET**



La route antique des hommes pervers

Le Bouc émissaire Des choses cachées depuis la fondation du monde

Mensonge romantique et Vérité romanesque

La Violence et le Sacré

RENÉ GIRARD

A APOSTROPHES LE 21 JUILLET

GRASSET

# Les maîtres du savoir et l'irrationnel

OMMENT atténuer l'oscillation entre le savoir et la peur qui caractérise la modernité ? Après un certain nombre d'autres auteurs qui ont tenté d'analyser les risques du progrès, voire les démons de la technique et en tout cas ses repports avec l'éthique. Denis Duclos se lance à son tour sur ce chemin fréquenté, il apporte un éclairage nouveau dans la mesure où il interroge tous les acteurs de la pièce qui se joue sous nos yeux : les savants et les techniciens, mais aussi les industriels, les administrateurs, les journalistes, les syndicalistes et les écologistes.

Un double danger apparaît d'entrée de jeu aux yeux de notre auteur du fait de l'exploitation de l'irrationnel dans le système de la technoscience, qui pousse à dramatiser ce qui n'a pas lieu de l'être et à ne pas voir d'autres menaces réelles, Combien de foie aussi les problèmes moraux sont-ils rejetés aur un bouc émissaire : nucléaristes se sentant menacés par les écologistes, avionneurs se croyant l'objet d'un complot visant l'incident technique sur un nouvel appareil, constructeurs d'eutomobiles voyant la concurrence dernière le militant pour la voiture propre, etc.

#### Un pessimisme critique « envahissant »

Or, l'acteur de la technoscience n'est pas séparable de la société d'échange et de division du travail dans laquelle il vit. C'est donc dans ce contexte culturel global qu'il faut chercher la cief de « la tendance à désunir objectivité et morale, technicité et faillibilité humaine ». D'où le parcours très complet de Denis Duclos. Pour lui, les chercheurs pris dana les enjeux humaina soulèvent la question fondamentale : résister au dépass ment des distinctions entre nature et humanité vers lequel la science nous pousse toujours plus

Les Ingénieurs, les techniciens, eux, affrontent directe-ment le risque, d'où la recherche d'une discipline farouche. Mais, estima notre auteur, elle doit à son tour être contrôlée des cadres sociaux plus amples si l'on veut éviter une dérive vers l'autoritarisme et le

Le risque est une affaire d'État, mais l'internationalisation des nuisances met en difficuité la notion même de régulation étatique et pourrait être un facteur supplémentaire « de passage à des formes d'engament propre des communautés professionnelles ou civiques transnationales anticipant les contraintes légales inexisintes parce qu'elles contrarient le principe de souveraineté ».

Du côté des patrons et des travailleurs, on perçoit le goût partagé pour placer la production matérielle hors d'atteinte du reste du monde social. La « culture d'entreprise » se transforme en culte de l'entreprise qui ne pourrait nuire à la société que par une sorte de fatalité, échappant par définition à tous les contrôles de

Quant aux médias, Denis Duclos leur reproche de trop jouer sur toute la gamme du sentiment public « allant de l'intense effroi à la scientolâtrie extatique ». Souvent, constatet-il, on se livre au début d'une ffaire d'accident technologique à un pessimisme critique envahissant, puis, lorsque des explications sont données par des experts, on se laisse aller à un optimisme gestionnaire démobi-

Pour lui, « le média se fait plus incompétent qu'il n'est » et il est dommage qu'il ne joue pas un rôle irremplaçable de rassurer que sont par fonction les grands organismes techniques ». Là, Denis Duclos a tort de généraliser, car dans les grandes « affaires » comme celles de Tchernobyl, c'est la pressa qui, par ses véhémentes protestations, a forcé des le Commissariat à l'énergie atomique à sortir de leurs ronronnements à l'usage d'enfants qui, évidemment, ne pouvaient rien comprendre à ce qui arrivait et à ce qu'ils risquaient.

Les écologistes nous aident à prendre une conscience plus collective du risque, mais ils sont menacés de l'extérieur par la destion technocratique autoritaire des organes de production qui peuvent être source de dangers pour l'homme et, de l'intérieur, par la dégradation idéologique ou politicienne du message ou sa dérive « catastrophiste ».

Comment échapper au cycle fascination-répulsion pour l'aventure technologique ? Par une meilleure information et un débat civique, « seul lieu où la relativité des axiomes du asvoir et des options éthiques peut pleinement s'apprécier ». Denis Ducios rejoint ici les conclusions de Patrick Lagadec qui l'avait précédé dans l'exploration de ce terrain (1). Si cet ouvrage de grande culture (plus de quatre cents notes de références, hélas en fin du livre, comme c'est la mode) avait mieux échappé au style un Deu sec du chercheur. il aurait sûrement eu la chance de connaître une plus grande audience, le sujet étant à la fois passionnant et capital.

PIERRE DROUIN.

\* LA PEUR ET LE SAVOIR. La société face à la science, la technique et leurs dangers, de Denis Duclos, éd. La Découverte, 312 p., 140 F.

(1) Le Risque technologique majeur, Pergamon Press, coll. «Futuribles», Paris, 1981.

# Le poème du cosmos

Les réflexions d'un astrophysicien sur le passé et l'avenir de l'univers.

ORSQUON lui demande pourquoi encore un livre sur la création et l'évolution de l'univers, Trinh Xuan Thuan répond par une pirouette : « Je voulais donner un aperçu des sujets de préoccupation d'un cosmologiste contemporain, afin qu'un public non averti puisse, lui aussi, s'émeryeiller devant la beauté de notre univers... » La cosmologie est à la mode? Sans doute. La Mélodie secrète vient en tout cas à point nommé pour nous rappeler que cette science complexe, en pleine évolution, peut également se rendre accessible aux non-initiés, et les embarquer alors pour le plus beau des

Originaire d'Hanoï, c'est aux Etats-Unis que Trinh Xuan Thuan a effectué l'ensemble de ses études universitaires. D'abord au California Institute of Technology, puis à l'université de Princeton, sur la côte est. Docteur en astrophysique, il est, depuis 1976, professeur à l'université de Virginie. C'est là, sur le campus de Charlottesville où se trouve le centre radioastronomique national américain, que Trinh Xuan Thuan poursuit ses recherches. Spécialiste de l'univers « à large échelle », il vient tont juste de terminer, entre deux chapitres de son livre, l'étude de la répartition spatiale d'un échantillon de gaiaxic.

« La découverte la plus importante de la cosmologie moderne est sans doute la compréhension que l'univers a une histoire, qu'il possède un passé et un futur», confie ce poète du cosmos. Après avoir retracé l'évolution de la vision de l'univers que s'est faite l'homme à travers les âges, après nous avoir présenté les acteurs du



haninense que l'ou voit dans les étoiles les galaxies ne me qu'à pe

fondamentales, les particules élémentaires et les galaxies), son livre nous emmène dans ce futur dont les astrophysiciens cherchent obstinément à percer les secrets.

#### Voyage à destination inconnue

Invitation au voyage à destination inconnue, puisque « la matière lumineuse que l'on voit dans les étoiles et les galaxies ne constitue qu'à peine 1 % de la matière totale qui nous entoure ». Selon la nature et la quantité exacte de cette masse invisible, l'univers se dilatera-t-il indéfini ment pour devenir une immensité froide et noire, ou atteindra-t-il une taille maximale avant de s'effondrer sur lui-même dans une température et une densité infi-

Ecrit dans un langage dépourvu scénario du Big Bang (le couple de jargon scientifique (pour les grande que la lumière ne pourrait espace-temps, les quatre forces lecteurs plus familiers avec plus s'en échapper. Il explique

l'astrophysique, notes et glosssaires sont réunis à la fin de l'ouvrage), la Mélodie secrète fourmille d'exemples concrets, d'images de la vie quotidienne.

Du « grand attracteur » de galaxies, dont la masse équivaut à celle de 100 millions de milliards de soleils, aux trous noirs, dont la force d'attraction transformerait un homme en spaghetti, en passant par l'autoroute du Sud pour expliquer la loi de Hubble, les concepts les plus ardus de l'astrophysique devienment ainsi accessibles et nous entraînent progressivement dans cette odyssée de

En fait, Trinh Xuan Thuan écrit le cosmos comme il le parie. Avec la même aisance, la mêmo poésic, il raconte que le Soleil, si on le comprimait jusqu'à un diamètre de quelques kilomètres, deviendrait un trou noir, parce que la gravité serait tellement.

que, si l'univers est en expansion éternelle, toute l'énergie des étoiles aura disparu dans · 1 000 milliards d'années.

Il dit que des feux d'artifice extraordinaires ont dû éclater au. tout début de l'univers, lors de la formation de la première génération d'étoiles, mais qu'aucun télescope n'a pu encore remonter suffisamment le temps pour les voir. Il affirme que la vie extraterrestre est très probable (« Je ne vois pas pourquoi nous serions les seuls élus dans l'univers »), mais que les moyens mis en œuvre pour la révéler sont encore infiniment faibles, comparés à l'immensité de l'espace... Prédiction? Rêve d'astrophysicien? Difficile, en tout cas, de résister à l'harmonie de cette mélodie-là.

1945 A. S. C.

spoits outside and more discourse

Maritage .

· ...

19 11 5

\$4. p. ...

 $x_{i,M_{i+1},j+1}$ 

 $\delta_{\Phi_{(s,t_{k+1})}}$ 

tong, or

 $\{ x_{2} \}_{1}$ 

A Comment

.

\*\* |. . . <del>,</del>

Sales and the sales are

Aletan has provide so de pude

Late Day

during de Salas Salas Francisco Adre de Berry de

THE PART OF STREET

inches of the

The property of the second sec

CATHERINE VINCENT.

\* LA MÉLODIE SECRÈTE. de Frith Xuan Thuan, Fayard. - Le

# La preuve par la manipulation

Les électrons existent-ils dans la réalité ou ne sont-ils qu'une construction de l'esprit ? Ian Hacking choisit la thèse du réalisme et la démontre.

menter, Ian Hacking dénonce l'emprise traditionnelle qu'exercent les théories sur la philosophie des sciences « orthodoxe » au détriment de l'expérimentation. Si vous voulez comprendre la démarche des sciences « expérimentales », dit en substance Hacking à ses collègues, quittez vos bibliothèques et faites un stage dans un laboratoire. Apprenez, par exemple, à bombarder une goutte de niobium avec des électrons. Un microscopiste, écrit Hacking, a plus de « tours dans son sac » que le plus imaginatif des philosophes qui « réfléchit à la perception dans son fauteuil ».

Grâce à son érudition, l'auteur sait faire apprécier les trésors méconnus d'ingéniosité déployés par les expérimentations pour réussir une expérience : pour colorer le noyau d'une cellule sans crever la membrane ou surmonter les aberrations optiques ou chromatiques d'un microscope. Dans la seconde partie du livre (intitulée « Intervenir »), il plaide avec brio pour que soit octroyée à l'expérimentation la dignité intellectuelle qu'elle mérite et que soit reconnue son indépendance vis-àvis de la démarche théorique.

Mais, lui objectera-t-on, le programme de réhabilitation de l'expérimentation ne présupposet-il pas fallaciensement que tous les philosophes des sciences contemporaines accordent un privilège rationaliste aux théories sur l'expérience? La senle existence de la tradition empiriste, qui a mis en vedette tantôt la vérifiabilité tantôt la réfutabilité des hypothèses scientifiques (par des faits observables), ne suffit-elle pas à discréditer le programme de Hacking?

Pour deux raisons, la réponse est « non ». Premièrement, un expérimentateur n'a pas pour unique mission de corroborer ou de réfuter une théorie élaborée par

ANS Concevoir et expéri- un théoricien. Les muons furent an réalisme scientifique, il reste à découverts en 1936 par des expérimentalistes. Ils furent d'abord identifiés à tort aux mésons, qui étaient, selon le théoricien Yukawa, le siège des interactions « fortes » qui préservent l'unité de l'atome. Les expérimentalistes ne connaissaient pas plus l'hypothèse de Yukawa que les radioastronomes Penzias et Wilson ne cherchaient à corroborer l'hypothèse du Big Bang lorsqu'ils découvrirent en 1965 le rayonnement cos-

#### Le « cynisme anti-philosophique »

Deuxièmement, expérimenter, ce n'est pas simplement regarder, filt-ce dans un appareil. Outre que l'observation est un don on un talent, en sciences expérimentales, pour « voir » quelque chose, faut savoir faire fonctionner l'équipement - télescope ou microscope. Cela ne prouve-t-il pas que l'expérimentation dépend d'une théorie optique? « Non », répond résolument l'anteur; pour construire un appareil, on a besoin d'une théorie explicite, mais savoir l'utiliser correctement, c'est posséder une connaissance

C'est pourquoi Hacking n'a pour la doctrine idéaliste de l'« imprégnation théorique » de l'observation, défendue entre autres par Paul Feyerabend (1), pas plus de sympathie que pour la réduction empiriste de l'expérimentation à l'observation. Il tient à bon droit pour absurde d'assimiler à une théorie scientifique explicite une proposition implicite comme ma croyance ordinaire selon laquelle l'air qui sépare mes yeux de la page sur laquelle j'écris ne déforme pas les lettres que je

La première partie (intitulée

examiner la thèse qui unifie le livre : l'expérimentation est le meilleur argument en faveur du réalisme scientifique. A la question : « Les électrons existeraientils si aucun membre de l'espèce humaine n'avait essayé de déterminer leur charge électrique? », un réaliste répond « oni ». Cette question est-elle sensée? Hacking la juge « futile » mais non dénuée

Depuis que la philosophie analytique a accompli un « tournant linguistique », l'« ascension sémantique » (et non l'« ascendant sémantique » comme le dit la traduction ) est devenue – et Hacking le déplore - le slogan de l'orthodoxie : pour comprendre la formation des concepts et des théories scientifiques, examinez les mots utilisés pour les exprimer. Pour savoir si les électrons existent indépendamment de l'esprit humain, examinez-l'usage que font les physiciens du mot électron. Le réaliste orthodoxe affirme - et son adversaire le nie – que le mot électron a, autant que le mot table, une référence dans la réalité physique.

Aux partisans de l'ascension sémantique, Hacking reproche de Pour compréhensible que soit la thèse réaliste, les arguments linguistiques ne pèsent, selon Hacking, pas plus en sa faveur que le fait de réputer « vraie » une théorie n'explique ses succès expérimentaux. Malgré l'ambivaience de l'auteur (qui dénonce le « cynisme anti-philosophique »), la première partie offre une présentation claire et lucide des controverses linguistiques entre partisans et adversaires orthodoxes du réalisme scientifique.

La preuve que les électrons existent, dit Hacking, c'est que le physicien s'en sert pour bombarder une goutte de niobium. Si le réaliste cherche des raisons de « Représenter ») étant consacrée croure en l'existence des électrons,

qu'il renonce à édifier une théorie de la référence du mot électron-et qu'il apprenne à les manipuler!

Un philosophe orthodoxe détectera deux faiblesses dans le pragmatisme de Hacking. D'une part; un physicien a beau affirmer qu'il « voit » des particules microphysiques, cela ne constitue pas, selon Hacking (contrairement à la manipulation expérimentale), un argument en faveur de l'existence des particules. Pourquoi Hacking accorde til au mot bombarder dans la bouche du physicien un privilège dont il prive le mot. voir? D'autre part, la manipulation expérimentale des électrons milite en faveur de leur existence parce qu'elle révèle leur capacité à entrer dans des interactions cau-

Mais, comme Hacking no relève pas le défi de Hume qui niait que le mot cause ait une référence dans la réalité physique et qui tenait la cansalité pour une projection de l'esprit humain, im disciple de Hume ne prendra pas la manipulation expérimentale des électrons pour un argument décisif en faveur de leur existence. En dépit de ces réserves, il faut lire le livre de Hacking, qui est une mine de réflexions sur l'expérimentation scientifique.

PERRE JACOB

\* CONCEVOIR ET EXPÉRI-MENTER, d'Ian Hacking, traduit de Panglais (Etats-Unis) par Ber-nard Ducrest, callection « Epistémè Essale », Christian Bourgois, 459 p., 150 F.

A signaler, dans la même collec-tion, Mathématiques : la fin de la certi-tude, de Morris Kline, traduir de Tanglais par Jean-Pierre Chrétien-Gomi et Christian Lazzeri, 664 p., 180 F., et, dans la collection « Epistéme claisifiques », Optique, d'Isaac Newton, ttaduit de l'anglais par Jean-Paul Marat (1787), précédé de la Lumlère aujourd'hui, par Françoise Balibar; et suivi d'Etudes sur l'optique newtonienne, par Michel Blay. 509 p. 130 F. menne, par Michel Blay, 509 p., 130 F.

(1) Cf. Contre la méthode, Scuil, 1979.

ART ET CULTURE

#### RESPONSABLE DES EDITIONS

Ul sera responsable du développe ment des collections, dans le cadre d'une politique de prestige llivres d'art, textes classiques et modernes...). De grande culture générale, il communiquera avec des interlocateurs varies et de haut niveau lauteurs, directeurs de collection...). Excellent gestionnaire, il managera son service lune disaine de personnes et une imprimerie d'une cinquentaine d'agents) en veillant aux objectifs économiques de celui-ci. Ce poste, basé à Paris, intéresse un diplômé d'études

supérieures avant une expérience de l'édition, motivé par une intégration dans une entreprise de 2000 personnes et dont le C.A. est deux milliards de francs. Merci d'adresser C.V. + lettre s/réf. 10001/M à Anne BASSE-DAJEAN. Confidentialité assurée.

CEGOS - Département Recrutement CEGOS 204, Rond point du Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE Cedex



# Une, deux, trois littératures tchécoslovaques

\* POÈMES DU SILENCE, de Jiri Kolar, traduit du tchèque par Erika Abrams, La Différence, 244 p.,

1.

14 4 1 K. W.

Sale Late

contract to a first track

\* LE BARBIER, de Richard Weiner, traduit du tcheque par Erika Abrams, La Différence, 220 p.,

\* L'HOMME AU RASOIR, de Jaroelav Putik, traduit du tchèque par Milena Braud, Laffont, 298 p., 98 F.

ANS le grand bouillonnement de démocratisation des paya commu-nistes, la Tchécoslovaçuie — qu'il convient tout de même de distinguer de la Roumanie sinon de la République démocra-tique allemande — reste une la cubliée, une tache blanche dans la carte du nouvaeu « révisionnisme ». Une « démocratie populaire » où , pourtant, on n'oublie pas que l'est autre voix en 1968 l'instauration. a pes naute voix en 1905 i estauranon.
d'un multipartisme. Qù aujourd'hui, les dirigeants fustigent les « forces hostiles eu régime socialiste », qui cherchent à « imposer le conception bourgeaise du pluralisme politique » et voucreient bien qui on ne célébrit pas trop, dans quelques jours, le content de l'invente d le vingt et unième anniversaire de l'invasion soviétique.

Nolle part comme dans un tel régime -Nulle part comme dans un tel régime — oè les politiques sont muselés, où on empêche même un ancien ministre des affaires étrangères d'aller fêter le 14 juillet à la réception de l'ambassade de Francs (1), — nulle part, donc, on n'accorde autant de poids, en apparence, aux intellectuels, à leurs déclarations, à leurs pétitions, à leurs écrits. A tel point que la Charte 77 reste le révélateur de la politique tchécoslovaque et qu'aujourd'hui politique tchécoslovaque et qu'aujourd'hui encore ses signataires sont interdits de publication et régulièrement inquiétés : plus de deux cents personnes se pres-saient le soir de sa libération chez Vaclay Havel, le dissident le plus célèbre, condamné à neuf mois de prison pour avoir participé aux manifestations du vingtième anniversaire de l'immolation de Jan Palach et qui est l'auteur d'une pétition circulant dans le pays pour réclamer des libertés l'adividuelles : Havel, Jamals publié en Tchécoslovaquie, lauréat du Prix de la liberté 1989, décemé par les libraires allemands. Mais pourra-n-il aller chercher son prix à la Foire de Franction: ? D'autres sont arrêtés, menacés ; la plupart se calfeutrent dans cette société de consommation diffé-

Les magasins, en effet, regorgent de marchandises, les plus belles étant évi-demment inaccessibles poér-tin-salairel-mensuel de 3 000 couronnes (2 200 francs environ). Une bouteille de bon whisky écosesis veut 380 couronnes, et beaucoup moins dans un des Tuzex, ces magasins en devises qui fleurissent. Le plus grand restaurant « fast-food » de Praqui appartient à la chaîne Moskva,

s'appelle « Arbet », et les amoncellements de visindes et de charcutaries dans les vitrines, qui font réver les touristes soviétiques, semblent réduire les concitoyens de Svejk à un silence amorphe. Une manière d'être qui devient plus profonde. « Nous sommes un pays qui dort dans les seuclases », nous disait un des mauvais seprits du fieu.

Les libraires, nombreuses, semblent bien fournies à celui qui ne cherche pas vraiment à lire, cer les bons auteurs ne resvraiment à lire, cer les bons euteurs ne ree-tent que quelques heures ; la seule grande queue constatée, un jeudi, jour de la peru-tion des nouveautés, groupait plus de deux cants personnes devent la librairie des édi-tions « L'écrivain tchécoslovaque », pour un livra d'un célèbra chansonnier de l'entre-deux-guerres, Werich, auteur, avec Voskovec, du Théâtre du fibéré...

Mais, bien qu'on tourne actuellement dans les rues de Prague, avec des techni-cions des studios Barrandov, un film sur le ciens des etudios Berrandov, un film sur le destin de Mélena Jesensica. — l'Amante, réalisé par Vera Belmont, — nous n'avons pu trouver dans le ville un seul titre disponible de Franz Kafka (dont les Lettres à Milena et quelques récits furent publiés il y a vingt ens). Kafka, Pragois de langue allemande, dont una plaque et une sculpture signalent la maison natale dans le quartier juif de Stare-Mesto. Communauté décimée, anéantie, dont il reste à peine un milier à Prague et dont le « nouveau cimetière juif », constamment menacé par les constructions neuves, aux milliers de tombes à l'abandon, semble abriter des morts deux, fois plus morts qu'ailleurs... Que tommune des les procès de Moscou de 1936, on n'a lu lci ni ses écrits, ni sa de 1936, on n'a lu lci ni ses écrits, ni sa biographie, ni la livre de Margareta Buber-Neumarin, qui la connut à Ravensbrück; on l'ignore, même si les plus âgés geent encore se souvenir d'elle.

'IGNORANCE entretenue... Il est troublant, en effet, pour le lecteur occi-dental de considérer que les Tchè-ques, de même qu'ils doivent tout ignorer de leur histoire récente, ne connaissent pas, ou ne sont pes consés connaître la plupart des auteurs de leur langue traduits en français, émigrés ou non : Kundera, Skvorecky, Havel, Grusa, Reznicek, Tatarka, Holan, Kolar, Vaculik, auteur depuis près de vingt ans d'un « feuilleton samizdat » largement diffusé (2) et dont on annonce le Journal de l'année 1979. Songeons que même le grand, le savouseux Bohumil Hrabal (3), le plus brillent, le plus célèbre romancier tchèque contemporain, qui a attendu son solvante-quinzième anni-versaire pour être admis à l'Union des écri-vains, n'avait pu jusque-là publier intégravains, ir avait pu jusque-le publier irriegra-lement dane son paye un de see grands livres : Une trop-bruyame solitude, l'his-toire d'un homme chargé depuis trante-cinq ans de pilomar des livres... D'autres, qui ont été traduits en français, ou qui ont été publiés dans leur langue à l'étranger — à Londres, à Munich ou chez les Skvorecky à Toronto, - restent sans éditeur à



Prague.

Dans le flot des fivres « traduits du tures ? »... C'est ce débat-là qui préoc-cupe aujourd'hui des écrivains qui supportant de plus en plus mai l'Isolement.

Pourtant, nulle part comme à Prague on ne sent l'importance de la culture occidentale, française surtout. C'est la Françe qui a'est sentie honorée quand l'Union des écrivains a remis à Jirl Pechar, également traducteur de Freud, le Prix du Fonds littéraire tchèque pour sa traduction de la Recherche du temps perdu... Dans le préambule au catalogue sur les écrivains de langue tchèque et sloyaque (4), Vaclav d'une littérature née avec le mouvement patriotique du dix-neuvièrne siècle, qui conjugue e la nécessité de repartir de zero » et « les moyens, largement inex-plorés, d'une langue jeune, mouvente, en perpétuelle évolution eu cours du ving-tième siècle ». « Ainsi, ce sont les conditions spécifiques de la culture tchèque, note-t-il, qui en font, à notre époque, le terrain d'accueil idéal des avant-gardes ; et qui dit avant-garde dans l'entre-de guerres dit evant-garde française. » Ce que nous evait fait découvrir le poète Petr Kral dans son cuvrage le Surréalisme en Tchédans son currage le Surréalisme en Tché-coslovaquie (Galtimard, 1983) et qui nous est donné à découvrir dans l'ouvrage de Richard Weiner, le Barbier, que publient les éditions La Différence.

Paru en 1929, jamais réédité, le Barbier tient du récit, de l'essal, du rêve, de l'exposé poétique, de l'autoportrait et de l'autodestruction (« Le Barbier est le dyna-miteur de la maison que je suis », dit l'auteur). Exercice de langage surréaliste marqué du désespoir et des fantasmes tchèques d'un homme qui fut très proche de la France. Richard Weiner (1884-1927) parète moutifs de dese un famille 1937), poète maudit, né dans une famille juive bilingue, « ni tchèque, ni allemend, ni français », expatrié dès 1909 en Allemagne après des études de chimie, vient à Paris en 1912, décidé à se consacrer à l'écriture ; dans les années 20, il va se lier avec les membres du Grand Jeu, René Daumal et Roger Vailland, et va suivre, un temps, la même voie avant de se réfugier, brisé par l'échec de ses écrits, dans le silence. Silence que laissait présager ce Berbier tonitruant qui jette des brins de barbe dans tous les sens pour ne trouver, finalement, que la voie du « désespoir conséquent » dans cette errence touffue qui ne se veut surtout pas manifeste littéraire. « L'auteur ne veut pas et n'a jamais eu l'idée de faire la mère poule gloussante pour rassembler ses poussins sous le pré-texte d'un danger commun, écrit l'auteur à son éditeur. Il n'y a pas de dangers com-muns, il n'y a que des épouvantails collec-

Héritage littéraire de Weiner unissant, cette fois, poésie et arts plastiques repris par un Jiri Kolar dont les « lettristes » Poèmes du silence, choix de l'œuvre poétique de l'artiste-poète ès collages Jiri Kolar des années 1959 à 1964, Imprimé à Prague en 1970, mais pilonné avant se diffu-sion. Une langue désintégrée, qui semble se méfier de tout, même des mots...

UTRE barbier, bien tchèque celui-là, profondément ancré dans sa terre de Bohâme, accessible à tous les ecteurs, oncle Jan, le coiffeur d'une petite ville au bord de l'Elbe, dont Jaroslav Putik nous conte la vie aventureuse dans l'Homme au rasoir. Une épopée directe-ment Issue de la famille du Brave Soldat Svejk qui vous feit sourire à chaque page, en évoquant à travers une vie de coiffeur, somme toute pas banale, cinquante années de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Avec ce roman — qui a obtenu en 1988 le prix Hostovsky de la meilleure œuvre tchè-que non publiée en Tchécoslovaquie, nous découvrons la veine truculente et iro-nique de Jaroslav Putik. Né en 1923, résistant déporté à Dachau, militant de la jeunesse communiste après la Libération, journaliste dans les ennées 50 et 60 à la Gazatte littéraire, puis écrivain toléré, il a pris sa retraite eprès 1970 et, depuis la « normalisation », se consacre à l'écriture.

Son Homme au resoir ressemble à un vaudeville provincial dans lequel le narra-teur, modeste Eckermann, consigne les exploita de son oncie, le fils du garde-barrière, un original eu masque d'ingénu, dont l'œuvre multiple et farfelue risque de ne pas passer à la postérité et qui, pour-tant, aura expérimenté les domaines les plus variés du savoir de son siècle. Homme aimant les partums, la bière et les femmes. Jan a fait, dans les débuts du nazisme, un

mariage blanc avec Hilda — une juive alle-mande qui a besoin d'un passeport pour partir en Amérique et dont il n'aura plus jamais de nouvelles, tout en séduisant Rozina, son premier amour, la reine du stand de tir, his au nom de préservatif, la femme du coiffeur concurrent, Jitka, Emma et autres, sans oublier Tante Marie, avec qui il ne se maria jamais et qui consacra sa vie à cet homme dont la grandeur ne fut comprise que par de rares personnes.

Quichotte tchèque ne voyageant que très rarement lois de chez lui et de la brastrès rarement loin de chez lui et de la bras-serie du Lion de Bohêrne, expérimentateur infatigable cherchant, comme Faust, le secret des parfums et de la vie, auteur d'un manuscrit portant le titre étrange de Réflexions sur les pintades et notre belle patrie (pourquoi les pintades ? pourquoi les coiffeurs ?...), Jen traverse les yeux ouverts et le sourire à la bouche les grands fusionements de son époches « De grands événements de son époque. « De quelle patrie paris-t-il ? se demande le neveu. De la Première République — celle de Masa-ryk, — de la Deuxième, mutilée par les accords de Munich, du protectorat Bohême-Moravie pendent l'Occupation, de la patrie après la Libération, ou bien de celle après février 1948 ? Et quelles ions donne-t-il à ce pays ? S'agit-il da l'ensemble des provinces tchèques de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien de la seule Bohême, de l'arrondissement au milieu de la plaine fertile de l'Elbe supérieur, de la petite ville où se trouve sa maison surmontée d'une tour crénélée, ou cimplement du coste de garde bardine. simplement du poste de garde-barrière nº 10 7... >

A sa manière, ce barbier-là est, lui aussi, un désespéré, qui verra se briser tous ses idéaux, mais qui a pressenti depuis long-temps la bouffonnerie et la perfidie du destin. Pour finir au canetière, tandis que l'hamonie municipale joue Ma Bohême, mon beau pays... et qu'un fonctionnaire calamistré, a délégué départemental du syndicat de la coiffure masculine et féminine » n'en finit pas de pérorer... Un roman construit au rythme de la mémoire, qui n'a que faire de l'ordre chronologique et qui vous laisse, au-delà du sourire narquois et de la cocasserie réaliste, l'impression d'avoir rencontré en Jan un grand homme dans un roman construit au rythme de la semaine, qui, sans jamais parler de politi-que, vous fait mieux sentir l'âme de la Bohême.

(1) Voir le Monde daté 16-17 juillet.
(2) Des extrairs du feuilleton de Ludvik Vaculik ont été publiés dans la Lettre internationale nº 17, été 1988. A paraître à la rentrée chez Actes Sud : la Clé des songes.
(3) Chez Gallimard : Trains étroitement surveillés (1969), la Chevelure sacrifiée (1987); chez Laffom : Moi qui ai servi la reins d'Angleserre (1981), Un trop bruyante solitude (1983), La petite ville où le temps s'arrêta (1985), Vends maison où je ne veux pius vivre (1989); chez Maren Sell : Tendre Barbare (1989).
(4) Les écrivains de langue tchèque et slovaque, catalogue offert par les libraires de

vaque, catalogue offert par les libraires de l'Œil de la lettre, 1989.

# Nicolas Guillén ou la force du malentendu

Le poète cubain est mort dimanche 16 juillet à La Havane, où il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il était âgé de quatre-vingt-sept ans.

ANS le Larousse sélection au milieu de la notice consacrée au poète espagnol Jorge Guillén, apparaît la photo d'un mulatre... Le poète cubain Nicolas Guillén. La confusion est d'autant plus piquante que la poésie de Jorge Guillen est définie ainsi : « L'influence de Gongora s'harmonise dans son œuvre avec l'intellectualisme moderne. > Rien de plus contraire à Nicolas Guillén que la démarche de son homonyme espagnol, familier de Valery et traducteur du Cimetière marin. Cette anecdote pourrait résumer le destin du poète cubain : une somme de malen-

a Dans un costume de coutil blanc, nègre lippu, Et des souliers de deux couleurs... », lit-on dans Motivos de son (Motifs de rumba, 1930), le premier recueil de Nicolas Guillén, qui condense tout son univers : la critique de la discrimination raciale, la problématique du sang-mêlé, l'impossible patrie, la révolte par le rythme et l'exaltation de la sensualité. Trente-cinq ans plus tard, comme le clamait la très castriste Casa de las Americas dans un volume d'hommage (1), Guillén était devenu le - poète national - do Cuba, et ses litanies rebelles déclarées - textes officiels pour le programme d'agrégation d'espognol dans toutes les universités de France ». Un tel renversement mérite un petit détour biographi-

Nicolas Guillén naît à Camaen trois volumes (1968), guey en 1902, l'année où l'île de Cuba est proclamée république indépendante. Le pays n'est plus administré directement par les Etats-Unis (vainqueurs de la guerre de 1898 contre l'Espagne). mais «l'amendement Platt» leur cède la base navale de Guantanamo et leur garantit un droit de regard sur la politique menée par La Havane. En fait, les présidents cubains de cette époque sont à la solde de Washington. Le père de Guillén, figure importante du Parti libéral national, sénateur et directeur d'un quotidien, est assassiné un peu plus tard par les troupes gouvernementales. Il laisse à son fils un double héritage : l'amour des livres (il était typographe de métier) et la haine du «Yankee» et de tout colonia-

#### Le chantre du gouvernement révolutionnaire

Les années 30 sont décisives dans l'itinéraire du poète. D'une part, ses premiers livres remportent un vif succès, notamment Songoro cosongo, salué avec ferveur par Unamuno. Celui-ci a tout de suite percé le secret de la séduction exercée par les vers du Cubain : « Le rythme, c'est l'esprit de la chair, le sentiment de la vie directe, immédiate, terrestre. » Par ailleurs, deux événements historiques seront déterminants dans l'évolution politique de tature qui ne s'embarrasse pas Guillén : la Grande Dépression de outre mesure des droits de «Poèces d'aujourd'hui».

assiste au Congrès de Valence en 1937 et public une de ses plus belles œuvres : Espagne. Poème en quatre angoisses et une espérance, contemporaine de l'Espagne au cœur, de Neruda, et de Espagne éloigne de moi ce calice, du Péruvien Vallejo. C'est alors qu'il entre au Parti communiste.

Les autres jalons de sa vie, nous les avons encore en mémoire : le soutien à la révolution et l'appui inconditionnel au régime de Fidel Castro, depuis la fuite de Batista jusqu'à la transformation de Cuba en satellite de l'Union soviétique. Depuis un tiers de siècle, Guillén s'est montré sourd aux critiques et aux témoignages accablants des dissidents de l'intérieur comme des écrivains exilés. Et il n'est pas sculement devenu le chantre du gouvernement révolutionnaire : il y a occupé des postes importants. Le régime l'a confit dans les honneurs et les distinctions. En même temps, il était traduit dans de nombreuses langues (2), recevait le prix Lénine et se musit en porte-parole d'une virtuelle internationale prolétarienne.

Dans sa jeunesse, Guillén aurait pu faire sienne la distinction de Camus : « L'écrivain n'est pas du côté de ceux qui font l'Histoire, mais de ceux qui la subissent »; à présent, il est l'emblème d'un système virtuellement colonisé et, jusqu'à un certain point, colonialiste, d'une dic-

1929 et la guerre d'Espagne. Il Phomme - au-delà, du moins, de ses besoins essentiels.

> Ce malentendu du poète rebelle transformé en thuriféraire se double d'une méprise d'ordre littéraire. S'il est vrai que Guillén reste une figure de prone de la négritude américaine, aux côtés de Jacques Roumain, d'Aimé Césaire ou de Langston Hughes, il n'est pas le fondateur d'un style - contrairement à ce que répètent, en se copiant, les manuels scolaires de Cuba, de France et autres lieux. L'utilisation du parler afrocubain et l'incantation fondée sur l'onomatopée ne sont pas une innovation de Guillén. Elles viennent d'un autre poète cubain Mariano Brull (1891-1956),

l'anteur des Jitanjaforas... Pourtant, la confusion la plus grave est ailleurs. C'est l'assimilation d'une poésie « populaire » à la poésie « engagée ». La confusion de la littérature avec la propagande et la révolution en bouts rimés. Dans ce domaine. Guillén a tellement dépassé les bornes qu'il a été renié par certains de ses pairs. Ainsi, dans les Mémoires du communiste chilien Pablo Nernda, J'avoue que j'ai vécu, un seul Guillén est cité : non pas le Cubain Nicolas, mais Jorge, « le bon, l'Espagnol . Un coup de patte qui, dira-t-on, est injuste, lui

JEAN-CLAUDE MASSON.

(1) Nicolas Guillén, textes choisis per Nancy Morejon, La Havane, 1974. (2) En français, voir Nicolas Gull-lén, textes choisis et présentés par Claude Couffon, Seghers, collection

#### Vous écrivez? Écrivez-nous!

Important éditeur parisien recherche, pour ses différentes collections, manuscrits inédits de romans, essais, récits, mémoires, houvelles, poésie, théâtre...

Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancament par presse, radio et télévision. Contrat defini par l'article 49 de la loi du 11/03/57 sur la propriéte littéraire. Adressez manuscrits et CV à : La Pensée Universelle Service L.M. 4, rue Charlemagne 75004 Pans Tel. 48.87.08.21

LA PENSÉE UNIVERSELLE ÉDITEURS



### Olivier Bétourné et Aglaia I. Hartig

#### Penser l'histoire de la Révolution

All heure où l'interprétation de la Révolution par François Furet occupe le devant: de la scene, où l'histoire contre-révolu-Honnaire assiège la Sorbonne, un bilans impose. Que reste-t-il des travaux accumulés depuis bientôt deux siècles? Quelle est la valeur des critiques radicales qui leur sont adressées?

Dans ce livre documenté et décapant, les auteurs retracent l'histoire de l'histoire. invitent à redécouvrir la tradition jauressienne et rappellent la fécondité des voies ouverles par les philosophes de la politique, d'Edgar Quinet à Hannali Arendt Une lecture critique de l'oeuvre de François Furet ainsi qu'une étude détaillée,

vivante et sans concessions des travaux marquants sur la Revolution.

LA DÉG JVERTE

# Admissions aux grandes écoles

# Ecole normale supérieure (ENS Cachan)

(Par ordre de mérite.)

déric Purtet (47°), Marc Lucca-Piart (48°), Géraldine Marques (49°), François Wienhold (50°), Patrick Lamy (51°), François Draperi (52°), Michel Marpinard (53°), Christophe Vantier (54°), Hervé Lamblet (55°), Christophe Janin (56°), Serge Bosca (57°), David Mingot (58°), Eric Dubreuil (59°), Didier Lemaire (60°), Marc Simon-Jean (61°), Cyril Ramean (62°), Fabrice Lebreton (63°), Prédéric Puech (64°), Christophe Ayale (65°), Michel Zapara (66°), Philippe Brass (67°),

SECTION B 2

Alain Garcia (1"), Emmanuel Rivière (2"), Béarrice Cadeddu (3"), Patrice Verdière (4"), Gaetan Nocq (5"), Olivier Delomosne (6"), Anne Revel (7"), Cyril Blancy (8"), Corinne Robert (9"), France Latourneric (10"), Alain Capdeville (11"), Marie Le Bihan (120)

Isabelle Rouillard (1"), Frédéric Grange (2"), Nicolas Cuzacq (3"), Christophe Sartour (4"), Jérôme Aubert (5"), Gaelle Laine (6"), Gwe-nacle Rot (7"), Stéphane Dufour (8"), Philippe Jouary (9"), Christophe Gharbi (10"), Nelly Souchal (11"), Martine Schaaf (12"), Véronique Roy (13"), Marie-Hélène Raynier (14"), Alain Nassiveta (15").

SECTION D 2

Philippo Chanvel (1"), Juliez Vercaeil (2"), Hélène Willaime (3"), Jean-Lue Gagnol (4"), Pierre-Yves Lagrone (5"), Jérôme Piquet (6"), Véronique Tranche (7"), Nicolas Beriand (8"), Michel Desbordes (9"), Christophe Salvat (10"), Laurent Simmen (11"), Jean-Marc Moulène (15"), Claire Monnot (16"), Marc Moulène (15"), Claire Monnot (16"), Pierre-Emmannel Jacquemart (17"), Pierre-Emmannel Jacquemart (17"), Pierre-Eigalas (18"), Laurent Despiats (19"), Marielle Tonso (20"), Eric Guillotteau (21"), Sylvie Pasty (22"), Sylvie Machado (23"), Dominique Lamy (24"), Xavier Roussem (25"), Astrid Leroy (26"), Benoît Journe (27"), Isabelle Cléroux (28"), Catherine Chevassus (29"), Christiele Monnereau (30"), Frédérique Debusschère (31"), Véronique Bonssines (32"), Hélène Michel (33"), Christelle Amel (34"), Yves Arricumerkus (35"), Samuel Mercier (36").

SECTION D 3

Kinmoun (39°), Fabrice Saliard (39°), Bernard Dechoux (40°), Jean-Christophe Sangleboul (41°), Joachim Rasser (42°), Luis Le Moyne (42°), Emmanuelle Sand (2°), Hélène Fenet (3°), Emmanuelle Brun (4°), Laurence Duchene Christophe Salisdon (46°), Frédéric Lebarou (6°), Pascal Arnaud (7°), Clara Levy (8°), Laurent (45°), Christophe Salisdon (46°), Fré-Favard (9°), Sébastion Gandon (10°).

# Ecoles d'agronomie

Tarest (127), Laurest Dulous (123), Denninque Egn (129), Michael Seroro (130), Lac Baudet (131), Florence Marie (132), Gilles Bourguignon (133), Pierre-André Crochet (134), Loc-Robert Chrétien (135), Stéphane Commans (136), Anne Schneider (137), Marc Valenziai (138), Véronique Genthier (139), Cécle Godefroy (140), Frédéric Favet (141), Carine Februat (142), Anne-Carintine Hountin (143), Ambroise de Thomassin de Monthel (144), Dominique Thorises (145), Marion Thomassi (146), Parciel Monthel (147), Florence Telles (149), Sylvia Bousse (146), Valéric Leben (150), Hilkon Vancous (151), Olivier Pestel (152), Céline Godsaft (153), Olivier Pestel (152), Céline Godsaft (153), Olivier Pestel (157), Natacha Delicz (158), Valonine Robert (159), Frédéric Bouchet (160), Arsaud Barbazanges (161), Christine Pajols (1629), Pascal Batard (1639), Catherine Perichon (164), Sabine Delort (1659), Christel

PRANCE //

Jean-Michel Hannetel (443\*), Priscale Angar (444\*), Anne Borry (445\*), Jean-François Menilieret (446\*), Jean-François Menilieret (446\*), Jean-François Menilieret (446\*), Jean-François Bonnan (447\*), Laurent Sommendrucker (448\*), Eric Lemonnier (449\*), Christian Blanquart (450\*), Sylvain Gaudin (451\*), Frédéric Chevallier (452\*), Armelle Biton (453\*), Valérie Le Porier (456\*), Rodolphe Duhil (435\*), Christophe Boscher (456\*), Iaabelle Tronvé (451\*), Jean-Karim Heriche (458\*), Jean-Karim Heriche (458\*), Jean-Karim Heriche (458\*), Jean-Karim Heriche (458\*), Vincent Garin (460\*), Sandrine Thery (461\*), Vincent Bovis (462\*), Loie Chan-You (463\*), Anne de Charpentier (464\*), Fabienne Remosd (465\*); Laurent Morin (466\*), Caine-Emmanuelle Mercier (467\*), Frédéric Durand. (468\*), Vincent Durruny (469\*), Isahelle Michalak (470\*), Alain Picot (471\*), Sophie Roue (472\*), Cécile Beauvallet (473\*), Brugo Cessac (474\*), Myriam Isaartel (475\*), Alain Durnestre (476\*), Catherine Fournier (477\*), Jean-Gobin (478\*), Prance Nublat (479\*), Philippe Boulestin (480\*), Cyrille Haaser (481\*), Jean-Louis Drouet (482\*), Christine Fauveau (483\*), Jean-Bruno Beaufume (484\*), Remy Portier (483\*), Anne Rousrd (486\*), Stylianos Eleftheriou (497\*), Isanent Lehman (486\*), Prédéric Ruhloff (487\*), Remy Portier (488\*), Anne Rousrd (482\*), Nadine Jarousse (493\*), Francis Lezin (494\*), Albert Galy (495\*), Jirome Simeon (496\*), Laurent Armaignae (497\*), Valèrie Weber (498\*), Oivier Point (499\*), Patrick Jubault (500\*), Efisabeth Leclere (501\*).

EST. AL PAVIGNON

Un jardin d'in

L'arrachage d

# Agrégations

### Lettres modernes

(291-), Valkine Labbal (292-), Panick Bourgeois (293-), Nathalie Pinault (294-), Bennth Serrie (295-), Laure Guerard (296-), Nathalie Berneam (297-), Pani Hontang (299-), Catherine Darrot (299-), Christine Belaygue (300-), Pani Hontang (299-), Catherine Darrot (299-), Christine Belaygue (300-), Isabelle Prost (303-), Dediar Restim (304-), Valkine Doridam (305-), Veronstone Dument (306-), Jean-Gall Barbara (307-), Maria Perez (303-), Isabelle Larsonneur (309-), Nathalie Diese (310-), Christine Carponne (311-), Jean-Philippe Watrin (312-), Valkine Fournier (314-), Gilles Trubert (315-), Jean-Marc Desherand (315-), Philippe Gard (317-), Florence Boucant (315-), Jean-Marc Desherand (315-), Philippe Gard (317-), Florence Boucant (315-), Jean-Marc Desherand (315-), Tristan Rozz deo Ordons (320-), Marialie de Jesus (324-), Vincent Schlegel (322-), Thibault Jonville (325-), Sophie Marre Jean-Chroy (325-), Laurent Tallandier (326-), Sophie Marre Agnès Adda (151'). Luc Alary (25), Fabramo Alam (27), Catherine Allegami (67° ex aeg.), Edith Angeraud (109°), Pescale Arizmendi (139° ex aeg.), Philippe Armand (4), Isbelle Ascensio (13° ex esq.), Brights Ayonb (21'), Romb-Louis Balatre (144° ex aeg.), Olivier Barbarant (159), Corinne Bardian (125° ex aeg.), Agnès Baril (107° ex aeg.), Catherine Ballet (13°), Mei-Safia Bencheikh (148°), Alain Benaist (96°), David Bensousana (100° ex aeg.), Aline Bergé (16°), Corinne Berger (125° ex aeg.), Mariama Berissi (154°), Jean-François Bianco (42°), Michèle Blanc ép. Felbarrel (56°), Pascale Boisseau (149° ex aeg.), Françoise Bourélers ép. Flace (44°), Emmanuel Bouju (32°), Dominique Bour ép. Bour (70°), Chantale Boursand ép. Blin (152°), Agnès Bouviet (111° ex aeg.), Sophie Bresson (127° ex aeg.), Laureoce Cumpa (39°), Michèl Cano-Bernandez (113°), Isabelle Cazenave ép. Antelme (89° ex aeg.), Françoise Collet (76° ex aeg.), Patrick Collet (40°), Françoise Combes (20°), Lydie Contant (54°), Sophie Coste (19°), Laurence Decronx (67° ex aeg.), Marien Dechome-Bourrel ép. Pourson (71°), Laurence Decronx (67° ex aeg.), Catherina Delbos (60°), Sabine Delecroix (33° ex aeg.), Claudine Delode (121° ex aeg.), Christiane Garcia (27°), Etienne Garcia (57°), Cande-Rolande 69°), Chantal El Hayami (129° ex aeg.), Sylvie Fontaine ép. Giranlt (61° ex aeg.), Mariamae Fraimont (85° ex aeg.), Frédéric Guignot (38°), Montique Guilloz ép. Chaise (160°), Armelle Henon (156°), Marc Hersant (126°), Colette Hinzelin (104° ex aeg.), Berhard Houdiard (43°), Yon Houssais (74°), Jean-Claude Hugan (106°), Cabette Hinzelin (103°), Emmanuale Jourde (10°), Sandrine Jury (100° ex aeg.), Isabelle Klein fp. Barraquand (93°), Marc Kober (153°),

Sylvio-Anna Labesse (142° ex aeq.), Rémi Labrusse (2°), Dominique Lapelus ép. Rauch (45°), Criherina Lazent (121° ex aeq.), Mario-Alix Le Loup (29° ex aeq.), Dominique Leblanc ép. Deairat (95°). Nathaño Lehrmann (61° ex aeq.), Lacetita Levesque (132°), Joël-Joseph Lochr (97° ex aeq.), Sidonie Loubry (114° ex aeq.).

(97° ex aeq.), Sidonis Loubry (114° ex aeq.).

Véronique Magri (94°), Michèle Mansch ép. Quidet (119° ex aeq.), Philippe Mangoot (7°), Nathalie Marinier (87°), Daniel Martin (25° ex aeq.), Stéphane Martin (102°), Nool Martine (53°), Dominique Massonnaud (46° ex aeq.), Laurent Mattinssi (64° ex aeq.), Laurent Mattinssi (64° ex aeq.), Jean-Pierre Mazas (155°), Valérie Meot ép. Meot-Bourquin (59°), Hélène Michoni (72°), cx-eq. Isabelle Millerioux (37°), Isabelle Mimouni 6p. Delpeuch (23° aeq.) Catherine Moncoffre (164°), Olivier Moreau (134°), Bernard Morens (137°), Jean-Claude Obadia (107° ex aeq.), Francine Ott ép. Springer (114° ex aeq.), Sophie Pailloux (5°), Yees Paternel (58°), Thierry Paubert (48°), Marie-Elise Pellejingeas (75°), Yveline Pellevoisin ép. Remaud (135°), Frédérique Perun ép. Boutaleb (161°), Véronique Petit-Geitheim (110°), Gilles Philippe (41°), Chantal Pierre (29° ex aeq.), Chaire Pomier Layrargues ép. Frisch (97° ex aeq.), Françoise Pomce (17°), Isabelle Pous (163°), Philippe Postel (146°), Janick Poulein ép. Lacomblex (157°), Isabelle Proust (61° ex aeq.). (61° ex aeq.).

(61° ex aeq.).

Isabelle Quechon (136°), Claire Rannon (89° ex aeq.), Isabelle Raynard ép. Odekerken (46° ex aeq.), Marie-José Reis-Carona (91°), Fabienne Ribard (50°), Jean Rubin (162°), Arnaud Rykner (9° ex aeq.), Véronique Sala (165°), Anita Sarraf E-Hachemi (18°), Marie-Rose Scarpa (35°), Gilles Sionffi (9° ex aeq.), Jean-Claude Souet (83° ex aeq.), Jean-Claude Souet (83° ex aeq.), Andréa Takacs (64° ex aeq.), Florence Tellier (49°), Marie-France Teyesier ép. Messié (144° ex aeq.), Marie-Françoise Thuin (88°), Jean-Paul Timotei (51°), Stéphane Taté (78° ex aeq.), Imma Tor (33° ex aeq.), Pascal Terrin (127° ex aeq.), Catherine Tournier (142° ex aeq.), Labelle Trochu (138°), Alix Tubman (129° ex aeq.), Ratricia Vaunier (80° ex aeq.), Alain Vergneault (114° ex aeq.), Isabelle Vesperini (29° ex aeq.), Donis Vigier (92°), Pierre Vilar (119° exaeq.), Chantal Vinet (159°), Philippie Wahl (14°), Jean Warnet (6°), Brigitte Wateau (133°), Nathalie Zanello (129° ex aeq.), Valérie Zánello ép. Jattiot (78° ex aeq.)

### Bert McClure et Bruno Régnier **Promenades** d'architecture à Paris ARIS reste à découvrir. Avec ces six itinéraires, illustrés et

The abondamment commentés, ce guide original invite à une promenade savanté aux sources de l'architecture moderne. En vente en librairie La Découverte / Le Monde

| loto                                                                 | TA                                                                                                                                                                | COTA                                                                         | 2                                                                                      | LISTE OF<br>DES SON<br>AUX BELL                          | PICHELLE<br>MILS A PAYRE<br>ETS ENTRERS        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Lo règ                                                               | Jament du ?                                                                                                                                                       | AC-O-TAC to p                                                                | -                                                                                      | HO. et 2                                                 | 22700/00j                                      |  |  |  |  |
| Lo mandre                                                            | 80                                                                                                                                                                | 4700                                                                         | gagne                                                                                  | 4 000 0                                                  | 000,00 F                                       |  |  |  |  |
| approchant                                                           | Les numéros 1 0 4 7 0 0 5 0 4 7 0 0 approchant 2 0 4 7 0 0 6 0 4 7 0 0 gasgment à la containe 3 0 4 7 0 0 7 0 4 7 0 0 40 000,00 F de mile 4 0 4 7 0 0 9 0 4 7 0 0 |                                                                              |                                                                                        |                                                          |                                                |  |  |  |  |
| Dispines<br>do millo                                                 | .05 HANDÉ                                                                                                                                                         | Containes                                                                    | bant sux<br>Dissince                                                                   | Unitée                                                   | gagnent                                        |  |  |  |  |
| 814700 8<br>824700 8<br>834700 8<br>844700 8<br>854700 8<br>874700 8 | 00700<br>01700<br>02700<br>03700<br>05700<br>06700<br>07700<br>08700                                                                                              | 804000<br>804100<br>804200<br>804300<br>804400<br>804500<br>804800<br>804800 | 804710<br>804720<br>804730<br>804740<br>804750<br>804760<br>804770<br>804780<br>804790 | 804704<br>804704<br>804705<br>804706<br>804707<br>804708 | 10 000,00 F                                    |  |  |  |  |
| Tous les<br>billets<br>se terminant<br>par                           |                                                                                                                                                                   | 4700<br>700<br>00                                                            | ga                                                                                     | gnent                                                    | 4 000,00 F<br>400,00 F<br>200,00 F<br>100,00 F |  |  |  |  |
| N° 28<br>TERAGE<br>BU MERICHIE<br>19 JULLET 19                       | X X                                                                                                                                                               | XR LIS TRACES                                                                | 28 2                                                                                   | 6 ET \$1000 20 .                                         | 4) (31)                                        |  |  |  |  |
| 89                                                                   | TA                                                                                                                                                                | LAT                                                                          | AC                                                                                     | THACE<br>DU MERCHE:<br>19 JULIST 19                      |                                                |  |  |  |  |

|            | THE REAL PROPERTY.                                                  | CONTRACT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 7500-<br>1040000 | Planting III                                                                          | Medico 16                                                       |                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | 679                                                                 | MARK<br>Mark<br>Mark<br>Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. 100<br>500<br>1 000                                                               |                  | ea<br>71                                                                              | 大田大田区<br>大田大田<br>大田大田<br>大田大田                                   | . 4                                                                          |
| 1          | 4001<br>99871<br>99871<br>99871<br>99871<br>99871<br>99871<br>99871 | SERVE<br>GRACIUM<br>COMO,<br>GOX<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SERVE<br>SER | 45<br>1 000<br>30 000<br>3 000<br>2 000<br>5 000<br>4 000<br>5 000<br>5 000<br>5 000 | 5                | 4000<br>86736<br>96736<br>96736<br>96736<br>96736<br>96736<br>96736<br>96736<br>96736 | DECK<br>THOSE<br>GENERAL<br>SEX<br>SEPT<br>SERT<br>SEST<br>SECX | 900<br>1 940<br>30 905<br>6 606<br>5 906<br>5 900<br>5 900<br>5 900<br>5 900 |
| 2          | MALEST<br>TELLET                                                    | HEALT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S GOOT                                                                               |                  | 201<br>2013<br>2013                                                                   |                                                                 | 100<br>2 000 000<br>100 000                                                  |
| <b>2</b> 3 | 25,677                                                              | SECTOR'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10.48</b> 7                                                                       |                  | 39736                                                                                 | TRONG<br>COLUMN                                                 | 190 006<br>506 006                                                           |
|            | 44                                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 025<br>20 029<br>00<br>00<br>00<br>20                                              | 6                | 3835<br>3835                                                                          | CBM,<br>SEX<br>SECTI<br>SECTI                                   | 100 000<br>100 000<br>160 000<br>100 000<br>100 000                          |
| 4          |                                                                     | THOSE<br>SEETING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 030<br>8 025                                                                       | 7                |                                                                                       | MADE .                                                          | 100<br>1 800                                                                 |
|            | 4004                                                                | \$1.<br>\$2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 426<br>6 030                                                                       | 8                | 986                                                                                   | CHARK<br>CHARK                                                  | 190                                                                          |
|            | 4004<br>4004                                                        | HUTT<br>MARIE<br>BOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 620<br>5 620                                                                       | 9                | 10<br>20<br>201                                                                       | MANA<br>MANA<br>MANA                                            | 25)<br>45<br>199                                                             |
| 39         | TRA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DU L<br>ISE DE L                                                                     |                  | CARD                                                                                  |                                                                 | _                                                                            |

11Cation

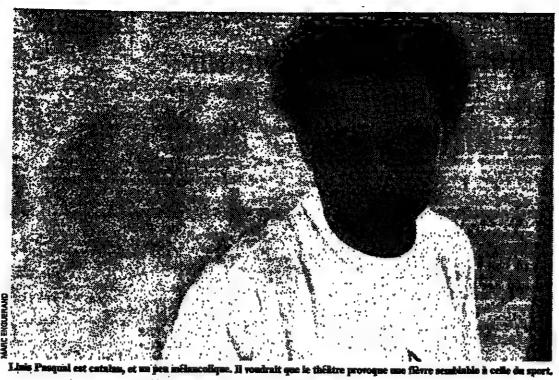

## Lluis Pasqual en attendant la foudre

tre dramatique de Madrid où il est resté six ana. On parle de lui pour prendre la succession de Giorgio Strehler, son maître, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. Il y avait présenté deux spectacles Lumière de Bohème de Valle Inclan et le Public de Garcia Lorca, Il a également donné à Avignon l'Edouard II de Marlowe, Il y est revenu pour diri-ger des stages de mise en scène organisés par l'UNESCO. Mais le Festival, il connaît depuis long-

Pasqual. Avignon représentais le théâtre, comme Perpignan le cinéma, Il n'y avait pas beaucoup d'activités à Barcelone, et si on voulait jouer en catalan, ça ne pouvait pas être plus de trois jours. Le catalan n'est pas un dialecte de

Lluis Pasqual est catalan. « Won- famille, comme en Italie, c'est une der boy - de la scène espagnole, il langue, c'est-à-dire l'expression vient de quitter la direction du Cenmes études universitaires en cata-lan, je peux parler sur n'importe quel sujet. Il est vrat qu'à Bilbao, par exemple, on peut donner un spectacle en castillan, ou même en anglois, mais pas en catalan, je re comprends pas pourquoi...

▶ Ma première invitation à Avignon fut comme la réalisation d'un rêve. Quand j'y venais, dans les années 70, je me sentais au paradis, en liberté, avec toutes ces troupes qui joualent dans la rue. J'avais essayé de faire la même chose à Barcelone, pendant que j'étais étu-diam, maquillé, déguisé en fée... Je me suis rapidement retrouvé au poste de police.

» En général, je n'alme pas trop les festivals : ils sont censés être destinés au public, en réalité lls ne s'adressent qu'aux professionnels et à leurs amis. Avignon, c'est l'excep-tion. On y croise aussi bien Chéreau et Vitez qu'un Espagnol qui joue tout seul dans un coin, que je ne connais pas, que je n'aurai pas l'occasion de connaître en Espagne. Je ne sais pas si tous les gens que j'al vus ici ont réussi ou seulement continué dans le métier, mais je suis sur que si on pouvait mettre bout à bout tous les spectacles que le Festival, « in » et « off », a reçus depuis quarante ans, on aurait un tableau des principales tendances du théâtre, européen et pas seule-

ment français. » Je ne sais pas encore si je vais accepter la succession de Strehler au Théâtre de l'Europe. Mais imaginons que je l'accepte. L'Odéon pourrait devenir une très belle maison organisée pour réfléchir. Réflé-chir à partir de la scène à la façon dont la scène pourrait redevenir une tribune. Nous sommes tous enfoncés dans le même type de pro-blèmes. Nous réalisons à l'occasion de très bons spectacles, nous avons l'orgueil de notre technique, de notre savoir, de notre goût. Mais c'est trop pratique. Nous en arri-vons à une haute tenue uniforme, qui est au théâtre ce que l'anglais des affaires est à celui de Joyce. Souvent, au théâtre, f'ai l'impres-sion qu'on a laissé l'éclarage du enertes le médicue l'ire que cele spectacle précédent. Dire que cela n'arrive au à nous serait injuste. Le problème de l'invention en sommeil

est général. » Nous avons décidé que nous ommes des artistes, et que les Etats nous doivent les moyens de travailler. C'est vrai, seulement nous devons ne pas nous laisser piéger par le confort. Je voudrais que Dieu nous envoie la foudre, et nous sorte de ce malaise. Parfois je pense avoir vécu cinquante ens : J'al traverse une époque extrêmement riche, fai appartenu à une certaine résistance universitaire au franquisme, j'al vu arriver la démocra-tie, et les désillusions. Tout marche très bien. C'est la principale raison pour laquelle j'ai quitté Madrid. Mon père me disait : « Quand tu arrives dans un bureau, tu gardes tes valises prêtes, et quand le fau-> tenil a pris la forme de ton dos, il > est temps de t'en aller. >

> Propos recueillis par COLETTE GODARD.

«Les Parisiens», à la Barthelasse

# Un jardin d'images

C'est une réunion de famille : une vingtaine d'enfants grandis qui remuent leur jeunesse dans un paysage de rêve. Pascal Rambert, l'auteur. a choisi l'enchantement.

Lluis Pasqual réfléchit

au confort

de l'institution.

Devant vous, assez loin, une mai-son. Les fenêtres peu éclairées, rouges, dans le noir de la nuit. Maison de fantômes, mais aussi celle du Chaperon rouge.

En avant de la maison, des arbres, sur un rang, qui forment comme une arche vivante entre cette demeure et vous. Arbres géants, les troncs filent vers le ciel, tout droit, nus. C'est très haut, là-haut, que les feuilles cla-quent dans le mistral. Dans le ciel.

quent dans le mistral. Dans le clel.

Et encore, là devant, une grande
pelouse rase sur quoi les enfants
jouaient au croquet, à chat perché,
aux barres, et encore une piscine,
mais pas neuve, plutôt un ancien
bassin pour des nénuphars peut-être,
et encore une pelouse, et enfin c'est
nous, le public, assis là sur quelques
bancs.

Tout autour, les vignes, les champs de maïs, de blé, les bois, les alignements de peupliers qui con-pent si peu le vent. Tout au-dessus, les étoiles. C'est très beau. Pascal Rambert, l'anteur et metteur en scène des Parisiens, a carrément choisi l'enchantement. Il écrit : « La grotte au bord de la mer, la voûte du ciel, ce parc, ce jardin, ce cimetière ignoré, cette caverne sans idées, mais pleine d'images, ce cinéma moderne. •

His sont là une vingtaine, frères, sœurs, cousins, mariés ou pas, ou anciens fiancés. Quand ils trainm des enfants, dans les années 60-70, ils venaient là passer les vacances d'été. Beaucoup n'étaient pas revenus depuis longtemps. Ce soir, ils ont été tous invités par le grandpère et père de plusieurs d'entre eux, Camille Caron. Ce dernier a envoyé les invitations sur de petits mouchoirs brodés de sa femme, qui était morte dans le bassin. Lui, Camille, depuis cet événement semble-t-il, vit comme un ours, sous les arbres, dans un coin du parc.

L'abîme, vertigineux, infranchis-sable, c'est entre le vieux Camille Caron et tous ces êtres bien plus jeunes. Ils ont des paroles, des réflexes, d'un autre monde. Vue par Camille, cette fantasia dans le pare Camille, cette fantasia dans le parc est une fantasmagorie, qui lui échappe, qui l'irrite un peu. Mais qui l'endort dans un charme, comme s'il était un fantôme déjà, si bien qu'il ne se fâche vraiment que lorsque réapparaissent, au-dessus du chambard et des larmes neufs, telle ou telle misère d'autrefois, querelle d'époux, jalousie.

Cette soirée à la helle étoile les

Cotto soirée à la belle étoile, les Parisiens, ne mêne mile part. Elle ne peut se raconter, vous voyez bien. Elle est d'un charme infini. Les comédiens sont des merveilles, Jean-paul Roussillon d'abord (le vieux Camille), et tous les jeunes, Claire Nebout, Dominique Frot, Patrico-Pierre Guillain, Geoffrey Carey, Philippe Faure, Jean-Louis Loca (je sais ce que cette énumération peut avoir de non figuratif pour le leo-teur, mais ce serait une injustice de teur, mais ce serait une injustice de ne pas nommer tout le monde, alors continuons), Olivier Torres, Nilou Kaveh, Eric Doye, Lucas Belvaux, Fabien Duval, Mireille Petrier, Miloud Khétib, Isabelle Weingar-

ten, Alexandre Régis. du matin. C'est beancoup trop long, parce que le mistral souffle, il fait froid, vous n'êtes pas bien assis, et ce qui a lieu devant vous est beau, féerique, intelligent, émouvant, très drôle par moments, mais n'est quand même pas soutenu par une imagina-tion creatrice telle que l'écoute du public reste en éveil longtemps.

Mode d'emploi : ne ratez pas les

Parisiens, de Pascal Rambert, il
nous semble qua c'est l'un des meilleurs spectacles de ce Festival,
depuis le début, mais n'y restez que
deux heures environ. Partez à
l'aritate de son premier lesti(sur deux cent soixante-quinze spectacles) recensées à ce jour dans le
compagnie Nedjma. Une enquête au
pays, d'après le roman de Driss l'entracte, vers minait et demi, ou même un peu plus tôt si vous avez trop froid. Ou bien, comme c'est dommage de rater la fin (il y a là des monologues très beaux), allez voir cette pièce en deux fois.

★ La Despreile, île de la Barthela heures, jusqu'au 30 juillet.

« L'Echange » de Claudel

Le Big Band, nouveau lieu chaud

# La Cour d'honneur du « off »

Le Festival « off » a son journal, son livre. ses stars. ses inconditionnels et sa nouvelle « multisalle », le Big Band.

A 14 houres, des bouleaux russes en provenance des stocks Stein frémissent au-dessus d'un épais tapis de feuilles mortes. A 16 h 30, des chandeliers circonscrivent un espace sup-posé magique sur le plateau un, en attendant qu'on étende des draps comme les aime Planchon sur les deux cordes brocktiennes discrètement tendues.

A 18 h 30, lo blanc des lessives est rempiacé par la pourpre latine. A 21 heures, le rouge pourpéten virs à l'ocre djebel. A 0 à 30, le réalisme stylisé des maisons berbères cède la place aux contours flous d'un pay-sage omrique où évoluent d'étranges oiseaux-markonnettes.

Indifférents à ces changements de décor, les deux ventilateurs ronronent au plafond, diffusant un semblant de fraicheur aux spectateurs successifs de Salle nº 6, la Dispute, Il y a juste un défaut : la pièce l'Art d'aimer, Une enquête au pays dure de 22 heures à plus de 2 heures et Nouk. On est au Big Band Théstre, dernier né des lieux «off» avignomais. La partie supérieure d'un ancien cinéma de quartier, le Roxy, coupé à hauteur du balcon, a été réaménagée par une équipe de régis-seurs de scène qui veut en faire une

salle permanente. A l'affiche de son premier festipays, d'après le roman de Driss Chraibi, est un spectacle franco-beur surtout attachant par son sujet - les problèmes des villageeis berbères malmenés par l'administration

et de Gray), qui se sont unies pour

mal à surmonter le handicap d'une heure vouée à la sieste dans les pays de canicule. Néanmoins leur spectacle, très professionnel dans le jeu et la mise en scène, fait entendre un texte éclairant sur les inquiétudes de Tchekhov.

Jean-Daniel Laval, du Théâtre de poche de Bruxelles, communique plus facilement sa découverte com-plice de *l'Art d'aimer* d'Ovide, et les élèves-comédiens du cours Véronique Nordey, de Paris, obtiennent un franc succès dans une Dispute aux tonalités perfois complais boulevardières.

> La providence des compagnies

Le public n'a donc pas mis longtemps à trouver le chemin du Big Bang en dépit de la concurrence des soixanto-cinq autres lieux comp-tabilisés par la Maison du Festival. Cetto structure, mise en place voici quelques années par Alain Léonard, est devenue un Etat dans l'Etat, providencs des compagnies comme des spectateurs du « off ». Elle aide les gens de théâtre à trouver des lieux d'accueil, rassemble les informations dans un journal attrayant et procure des cartes qui permettent aux «boulimiques» de consonmer à

momdre collt. Un Livre du Festival « off » est même sorti cette année, qui plaide pour la fonction de ferment du phénomène et fait état de son étonnante progression : de trente-huit à trois cent quatre-vingts spectacles entre

1971 et 1988 (1). Ses auteurs démontrent que l'esprit de Jean Vilar souffie sur les lieux «off» et que plus d'un de ses héros est devenu personnalité marquante du théâtre français. Lucien Attoun, observateur privilégié au marocaine.

Les compagnies de l'Œnf et de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de Gray), qui se sont unies pour les aunées « off » de l'Esquif (respectivement de Belfort et de l'Esquif (respectivement de Belfort et de l'Esquif (respectivement de Belfort et d en rappelant que des l'origine le « hors-festival » eut ses stars, Antoine Bourseiller, Bernard Sobel, commo aujourd'hui Michaël Lonsdale, Gilles Carle... ou Daniel Buren, qui collabore à un spectacle

#### Des Californiens demandent conseil

Grâce à cux, mais aussi à des acharnés de la base, comme l'infati-gable Pierrette Dupoyet, avec son déjà vieux succès Madame Guillotin, lo «off» avignonnais a fait parler de lai. Si bien que des Californiens sont venus demander des recettes à Alain Léonard pour implanter l'équivalent à Los Angeles, comme s'il s'agissait d'exporter une institution.

Et plusieurs troupes sont venues de loin, cette année encore, pour prendre part à la fête : de Pologne, du Japon, du Brésil, de Turquie, en attendant des Coréens du Sud et des Hongrois.

n ritives, dour hi court séjour au Centre culturel américain, sont les New-Yorkais de la troupe universitaire « Phffft » avec Under America - trois jeunes gens très convenables qui utilisent la danse et le mime pour « physicaliser les conflits humains en exposant dangereusement les instincts de l'acteur » (sic).

Comme dans beaucoup de spectacles « off », le propos subversif annoacé ne produit qu'un divertissement de bonne compagnie, mais quelques-uns des très jeunes specta-teurs présents auront en envie, pentêtre, de faire à leur tour des cabrioles sur un tapis. Dans deux ans, ils hurlerent du Marivaux au Big Bang, et dans quinze ans ils dront d'assaut quelque cloître, sinon la Cour d'honneur.

#### BERNADETTE BOST.

(1) Festival « off » Avignon, d'Alain conard et Gérard Vantaggioli, illustrations de Cabu, éd. des Quatre-Vents.

« Thermidor-Terminus », de Benedetto

#### Le blues de Robespierre Le fantôme Ce drôle de couple a un autre intérêt dramatique : il permet à

de Robespierre est de retour au Théâtre des Carmes après huit mois de tournée : · André Benedetto célèbre chez lui. avec cinq ans d'avance, le bicentenaire du 9-Thermidor.

Il pleurait aux malheurs de Paul et Virginie, s'attendrissait comme son maître Rousseau à la vue d'un paysage champêtre, se consolait d'être si mai compris confidences humanistes avec son chien Brount. Tel est le Robespierre d'André Benedetto : un révolutionnaire, certes, dans le fiamboiement de son utopie, mais pas le maître de la Terreur, pas le sanguinaire qu'on a dit.

Pour évoquer cet autre Robespierre, la vrai peut-être, au risque de frôler l'haglographie, le

poète libertaire avignonnais a imaginé la rencontre en prison, au lendemain du 9 thermidor, de deux fervents robespierristes. L'aîné, dont il s'est réservé le rôle, est le menuisier Maurice Duplay, qui héberges son héros. Le plus jeune (joué par Alain Vergne) est le futur auteur de la Conspiration de l'égalité, Philippe Buonarroti.

Le premier porte la veste rayés de Robespierre sur ses habits bleus d'homme ordinaire; le second est déquisé en femme. avec robe blanche et perruque bouciée. Pourquoi un tel travestissement ? Moins pour éclairer psychanalytiquement la relation des deux hommes, semble-t-il, que pour accentuer la théâtralité de leur rencontre. Pour créer une « distance », en quelque some. entre le jeu et l'Histoire. Rappeler aux spectateurs que la pièce Thermidor-Terminus n'est pas un document mais la parole lyrique, rêveuse, provocatrice,

l'auteur de se laisser aller à son goût de la maïeutique. Tel Socrate, Benedetto croit aux vertus du auestionnement pour ∉accoucher les esprits» de la vérité. Buonarroti interroge donc, sans relâche, et Duplay lui répond, jusqu'à prendre à la lettre la métaphore de l'enfantement et mettre au monde, dans la douleur mimée, le chant de mort des utopies. En solficitant les seuls pouvoirs primitifs du corps de l'acteur, Benedetto a réalisé délibérément la plus « pauvre » de ses mises en scène. Le plateau nu où Duplay et Buonarroti rejouent Thermidor l'aide à parler d'un dénuement plus actuel. Au-delà du drame de l'an II, il fustige toutes les trahisons contemporaines de l'idéal

★ Théâtre des Carmes, à 21 h 30, sauf les dimanches, jusqu'an 3 août.

# L'arrachage de l'arbre

La Cour et les lieux « off » c'est pays riche et pays pauvre. Mais il y a toujours eu dans le « in » des choses laibles ou manquées et dans le « off » des choses superbes,

c'est inévitable. Claudel était remonté à bloc, quand il a écrit l'Echange. L'Amérique, où il travaillait, ne le touchait pas, pas encore. Il a été sûrement vexé de voir que les églises, dans les veilles, étaient bien plus petites que les maisons. Tant qu'à faire, il imagins une basilique souterraine, à Chicago. Pour ne pas craquer, lorsqu'il rongeait son frein dans les bureaux d'un consulat, il se raccro-chait à deux choses : les Indiens, les Peaux-Rouges, leurs poèmes, leurs légendes, et d'autre part l'argent, le fric-roi, cette chose immatérielle qui est l'outil de l'échange, de tous les échanges, les plus beaux et les plus laids. Et Claudel songeait au théatre, aussi, et à son village natal, aussi. Et ce fut L'Echange.

Des années plus tard, Paul Clau-del n'était plus un jeune homme ne regardant pas les femmes, il s'était laissé emporter dans des orages, des laisse emperer dans des drages, des folies, des ruptures, et le mot déchange » avait changé de visage. L'échange pouvait être quelque chose d'affreux, décidément. Un homme, le matin, vient s'assour près de sa femme. C'est pour lui dire :

e je m'en vais >. Cette scène, il en fut écrite des infinités, pour la scène. Mais une scule est à la fois de la taille juste, et immense : celle de la seconde ver-sion de L'Echange. Sans doute Paul Claudel, ce jour là, a revu ce qu'est l'arrachage d'un grand arbre, les cordes passées autour du manc, qui l'écorchent, le danger de tuer quelqu'un si l'arbre tombe de travers, et la splendeur encore de la vie de l'arbre debout, quelques instants encore, les fruits, les oiseaux, les hivers, les tempêtes, et les écureuils, et les prénoms tracés à la lame de couteau, et tout simplement la fraicheur de l'ombre, comme une eau.

Et les cordes sont accrochées aux bocufs, et la scie déchire la chair onancire de l'artente ne sont rien en comparaison du craquement, de

la déflagration, tonitruante et pour-tant sourde, sans rien de compara-ble, et de ce gros monstre de terre et de racines qui à surgi comme un dia-ble et qui à présent surplombe le ter-rain. Dans sa scène de rupture de L'Echange, très lente, très longue, Claudel a transposé tontes ces cir-constances, et c'est un coeur, une femme, une vie, qui là sont abattus. C'est d'un art unique. Un ancien de chez Vilar, Jean

Negroni, a trienté les acteurs, dans ce jardin, sous ce platane géant. Jeu simple : intériorité,partage, réinven-tion, irradiation. Virginie Lacroix tion, irradiation. Virginie Lacroix est la jeune femme du pays de Clandel, que son brigand de beau brun, an saug indien, abandonne. Michael Lonsdale est le plus formidable Thomas Nageoire que j'aie vu, le plus redoutable et le plus attachant, et Maïa Simon maîtrise avec un tact, un charme, rares, le rôle de l'actrice l'un des plus difficille de l'actrice, l'un des plus difficiles de l'art dramatique. L'homme qui quitte sa femme est joné par un acteur qui s'appelle David Negron. Son père, ou son oncle, je ne sais, ne le quitte pas des yeux. Il joue au doigt et à l'oeil.

MICHEL COURNOT.

## Saint-Saëns chez les Tudor

René Kæring a le goût des œuvres rares jamais jouées. Il prenait un risque en exhumant l'« Henry VIII », de Saint-Saēns. Disparu de l'affiche depuis soixante-dix ans ce drame historique intimiste a remporté un immense succès.

Avant de découvrir Henri VIII, de Saint-Saëns, créé à l'Opéra de Paris en 1883 et dispara de l'affiche depuis 1919, on imaginait un grand opéra historique, brillant et solemei. La résurrection qui vient d'être ten-tée, en version de concert, au Festi-val de Radio-France et de Montpel-lier, que dirige René Kæring, a montré qu'on se trompait. Exception faite du troisième acte (le Synode) uni ner un heureux contraste, offre qui, par un heureux contraste, offre un tableau grandiose, le style de l'ensemble est plutôt intimiste. Ce n'est pas pour autant une intimité chaleureuse. C'est le style dicté par l'étiquette d'une cour où le savoir-vivre exige que chacun garde en s'exprimant une parfaite maîtrise de

Ainsi, la musique n'est-elle pas tant celle que suggérerait le sens des mots que celle du ton sur lequel ils sont dits. A entendre, par exemple, Hearl VIII s'adresser à Catherine d'Aragon, au premier acte, on pour-rait croire, si l'on ne comprenait le texte, que le plus tendre des soupi-rants répond galamment à sa bien-simée. Or ses paroles sont d'une rare crusuté quoique enrobées d'une exquise politesse. Le drame, en quel-que sorte, se joue en contrepoint de

plus souvent par antiphrases qu'avec les moyens dramatiques habituels. les moyens dramatiques habitiles.
D'où le reproche un peu injuste
qu'on lui adressa jadis de «n'être
pas théâtrale». Mais personne, heureusement, ne songerait à nier que la
partition contient de l'excellente
musique, presque de bout en bout :
«Je suis allé l'entendre de nouveau
la semaine dernière, écrivait
Gabriel Fauré à André Messager, et
chaque fois j'y prends plus de plaistr.»

Le plaisir est blen le sentiment qui domine. Il faudra revenir à cet Henri VIII pour en découvrir toutes les ressources. Stylistiquement — et c'est ce qui peut déconcerter d'abord, — l'ouvrage se situe dans la descendance du meilleur Gounod: la mélodie coule à flots, sans plati-tude ni vulgarité, et laisse pressentir le Messager de la Basoche et de Fortunio. L'orchestre, sobre, coloré de l'intérieur, ne couvre jamais les voix ; celles-ci sont traitées avec une générosité et une habileté qui met-tent en valeur toutes leurs facettes. Délaissant la grisaille du récitatif, Saint-Saëns a joué en effet de cette distance volontaire entre la cruauté du drame et la dignité aristocratique du ton pour renouer avec la vocalité mozartienne, pour appeler les choses par leur nom et la répandre jusque dans les conversations anodines.

Henri VIII aurait autant de droit que Samson et Dalila de se maintenir au répertoire car il offre deux rôles en or - soprano et baryton - et une action dramatique solidement charpentée.L'œnvre sera d'ailleurs certainement reprise sur scène à Compiègne, où Pierre Jourdan pré-

side aux destinées du Théâtre français de musique dans cet étomant opéra impérial laissé inachevé en 1870 et récemment aménagé. En 1870 et récemment aménagé. En attendant, la version de concert, souverainement dirigée par John Pritchard, a obtenu un succès si vif qu'après trois heures et demie pendant lesquelles les interprètes et le public cuisaient doucement à l'étouffée, les applaudissements et les rappels ne semblaient devoir finir qu'avec la fonte des parties métalliques du théâtre...

Le plus large part de ces applaus.

La plus large part de ces applan-dissements revenaient à Françoise Poilet (Catherine d'Aragon), dont la voix, aussi à l'aise dans la puis-sance que dans l'extrême-douceur, réunit toutes les qualités qu'on attend d'un véritable soprano dra-matique : la prestation d'Alain Fonmatique: la prestation d'Alain Fon-dary (Henry VIII) confirmait le prestige dont ce baryton jouit à pré-sent. Le rôle d'Anne Boleyn est peut-être un peu lourd pour Magali Chalmeau-Damonte, qui doit forcer dans le grave, mais le timbre est beau. Quant au ténor Christian Lara, il présente sur deux ou trois notes aiguês qu'il n'attaque jamais franchement, des défauts de justesse el saillants on'ils dévalorisent une si saillants qu'ils dévalorisent une voix dont la matière est pourtant riche mais stylistiquement brute et

Les autres rôles étaient bien distribués, et dans l'ensemble on com-prenait presque tous les chanteurs ainsi que les chœurs de l'Opéra de Lyon qui s'étaient joints à l'Orches-tre national lyonnais. GÉRARD CONDÉ. \* Diffusion sur France-Musique: samedi 22 juillet, 21 h 30 (à l'issue d'une journée consacrée au répertoire de la fin du dix-neuvième siècle).

**JAZZ** 

Archie Shepp et Chris McGregor à Oloron-Sainte-Marie

# Deux pionniers remontent le courant

Le maître de la free music, Archie Shepp, et le Brotherhood of Breath

de Chris McGregor (quinze musiciens dirigés par le pianiste sud-africain) sont en tournée.

Pas dans les « grands » festivals. Pas encore.

Le timbre d'Archie Shepp au téaor, sa façon de prendre très peu de bec en bouche et de faire jouer le de bec en bouche et de faire jouer le bas des joues et du menton (par gon-flette, malaxage et rumination) est unique. Cette façon raconte l'his-toire de plusieurs lieux. Shepp vient de Floride (Fort-Landerdale, 1937), mais c'est à Philadelphie qu'il s'est installé et qu'il a appris. Le bruit de Philadelphie, le son des rues de Phi-ladelphie, n'est pas celui de New-York, Mais c'est à New-York que Shepp a eu le choc décisif, en 1960 quand il a entendu John Coltrane.

Shepp est inchangé. Il reste le musicien le plus lucide de sa génération. Il a gardé ces attaques ranques, cette sauvagerie mesurée. Il mord dans la musique. Et quand il chante, c'est à la façon des shouters: avec c'est a la l'açon des shouters: avec violence et négligé, toujours en force, toujours pour donner plus, plus de colère, plus d'amour, plus de musique. Simplement, anjourd'hui, celui qui a pu passer pour le leader du jazz d'avant-garde, offensit, libertaire et sans compromis, paraît plus seul. Infiniment plus seul.

les fragments et les copeaux de l'histoire du jazz, Shepp s'est fait une étrange syntaxe. Singulière et émouvante. Il la glisse dans les arrange-ments de Chris McGregor. Quinze musiciens sont dirigés par le Sud-Africain, la donceur même, facé-tieux, décidé, coiffé d'interminables cheveux blancs comme les explora-teurs qui ont abandonné le monde de méchanceté pour rester dans la forêt et s'y perdre.

Chris McGregor est un pionnier. Il joue avec des Noirs depuis qu'il joue en Afrique du Sud, autant dire depuis l'enfance. On ne joue pas du piano à Somerset-West (Afrique du piano à Somerset-west (All Philadelphie, Sud) comme on joue à Philadelphie, Chris McGregor a da quitter co pays à cause de cette mixité inad-missible. Il a fait connaître au monde entier une légion d'extrême aventure. Une musique d'une extrême invention. Des mélopées africaines revues et corrigées par l'art des cuivres (les grandes villes du jazz), des percussions vives, des musiciens gais.

C'était trop tôt. L'apartheid monde entier s'est lassé. Le monde entier se lasse vite. On avait trop vu Chris McGregor, trop vu et entendu Archie Shepp. Its se sont mis à végé-ter. Chris McGregor s'est installé dans le Lot-et-Garonne, Shepp par-tout où on lui donnait 3,50 F pour macher son bee de saxophone. Et de gros malins out dégoté des Zoulous d'occasion pour se rapprocher du rock. Chacun son combat.

Shepp et McGregor sont en tour-née. Ils ont démarré dans les festivals à contre-courant : Marseille, Sorgues... A Oloron-Sainte-Marie, capitale (modeste) du Haut-Béarnais, une des villes les plus tou-chantes que l'on connaisse, ils ont joué comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Avec l'idée tranquille de sortir la musique de ses gonds, juste par jeu, pour raconter des histoires. Des histoires d'amour, de ghetto, de Noirs et de Blancs, d'Afrique et de musique... Le jazz accélère le cœur et la pensée. C'est son charme.

expositi

A Oloron-Sainte-Marie, le public vient des vallées et des villes, est sérieux, attentif, connaisseur. Pas très nombreux. En quelques riffs, comme McGregor sait les lancer tous cuivres au vent - dommage que le batteur n'ait pas l'ampleur d'un batteur de big band, - il a mis Shepp sur orbite. Et le public dans le rêve du jazz. La musique s'est alors installée, imposée, changeant la perception et le monde immédiat. Ça n'arrive pas tous les jours. Cela aurait pu se passer aussi bien, sans rien empêcher, dans un gymnase moche, torride, aussi « sonorisable » qu'une station-service équipée de chaises en plastique orange particulièrement inconfortables, et vêtue de ciment et de tôle ondulée. C'était

#### FRANCIS MARMANDE.

\* Archie Shepp et Chris McGregor sont an New Morning co jeudi 20, à 21 h 30. Tel.: 45-23-51-41.

#### VARIETES

Après le dépôt de bilan du Printemps de Bourges

### Pendant le redressement le spectacle continue

doit être nommé. vendredi 21 juillet, à la suite du dépôt de bilan de la SARL Printemps de Bourges.

Jacques Rimbault, le député et maire (PC), a renouvelé sa subventions et des recettes apporconfiance aux organisateurs du Printemps et a affirmé qu'il était prêt à augmenter l'aide municipale tout en demandant aux autres collectivités locales et surtout au ministère de la culture un accroissement de leurs

aubventions. L'édition 89 du Printemps avait enregistré une baisse de fréquentstion de vingt mille spectateurs par rapport aux prévisions. Cette baisse, qui venait s'ajonter au désistement sponsor, a porté le déficit de la SARL Printemps de Bourges, accu-mulé en trois ans, à plus de huit millions de france (le Monde du 14 juillet). C'est ce qui a rendu inévitable le dépôt de bilan et la nomination d'un administrateur judiciaire. Mais Daniel Colling, le directeur du Printemps, soutenu par la mairie, a voulu marquer qu'il s'agissait d'une mesure de redres d'un enterrement : il a annoncé que les dates de l'édition 1990 de la manifestation étaient déjà fixées (du 11 au 16 avril), ce qui ramènera la durée du festival à six jours au lieu de neuf en 1989. Le

Un administrateur judiciaire sinsi de 25 à 21 millions de francs.
Mais le remède aux maux financiers dont souffre chroniquement le Printemps réside plus dans l'accroisse-ment des recettes que dans la réduc-tion des dépenses. Echandés par leur optimisme excessif en matière de billetterie, les organisateurs tablent désormais sur un accroissement des tées var les sponsors.

raine in the

Le maire de Bourges a publié un communiqué intitulé, Vive le Prin-temps de Bourges 1990. M. Jacques Rimbault, qui sait que le festival est un élément essentiel de la vie de sa cité, compte sur l'autoronte (qui relie depuis peu directement Paris à Bourges) et sur Jack Lang (il a adressé un SOS au ministre) pour faire repartir le Printemps d'un bon pied. Du côté de la SARL, on estime que la part des subventions de l'Etat et des collectivités locales dans le et des collectivites locales dans le budget devrait passer de 22 % à 30 % « au minimum ». En attendant la réponse du ministère et des sponsors (les organisations profession-nelles, SACEM, ADAMI, Fonds de soutien... sont a priori déjà d'accord pour doubler leur participation), les organisateurs affirment que, de tonte façon, le Printemps ne chan-gera pas d'identité : mélange de musiques du monde et de chanson française, de stars et d'inconnus, Reste à savoir si les créanciers permettront au Printemps de pe

THOMAS SOTINEL.

#### EN BREF

#### Les défenseurs du Théâtre de la Rose déboutés

cofit total des concerts passerait

Les défenseurs du Théâtre de la Rose dont les vestiges ont été couverts lors de travaux sur la Tamise il y a quelques mois, ont été déboutés, lundi 17 juillet à Londres, de leur action menée contre le ministre de l'environnement, Nicolas Ridley. Ils lui reprochaient de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour classer ce site où Shakespeare auralt fait ses débuts d'acteur. Cette décision est un échec pour le Rose Theater Trust, qui a le soutien de nombreux artis Récemment, leur mobilisation avait sauvé le théâtre de la démolition (le Monde des 4 et 5 juin). Aujourd hui, ils demandent que le site soit visible du public au lieu d'être ensevell.

Le ministre a reconnu que les restiges du Théâtre de la Rose étaient importants pour le patrimoine national, mais il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de les

#### Un cinéaste italien lauréat du 16e Festival de Moscou

Le Voleur de savonnettes, du réalisateur italien Maurizio Nichetti, a remporté, mardi 18 juillet, le Saint-Georges d'or, graod prix du 16 Fes-tival international de cinéma de Moscou, présidé par le cinéaste polonais Andrzej Wajda Le Saint-Georges d'argent a été décerné au Visiteur de musée, un pamphiet sur la situation politique actuelle de l'URSS, réalisé par le Soviétique Constantin Lopouchansky. La Sud-Coréenne Kan Soo Yong a reçu le prix de la meilleure actrice pour son interpretation dans Viens, viens, plus haut, de Quon Teck. Celui du meilleur acteur est allé au Finlandais Turo Pajala pour son rôle dans Ariel, d'Aki Kaurismaeki



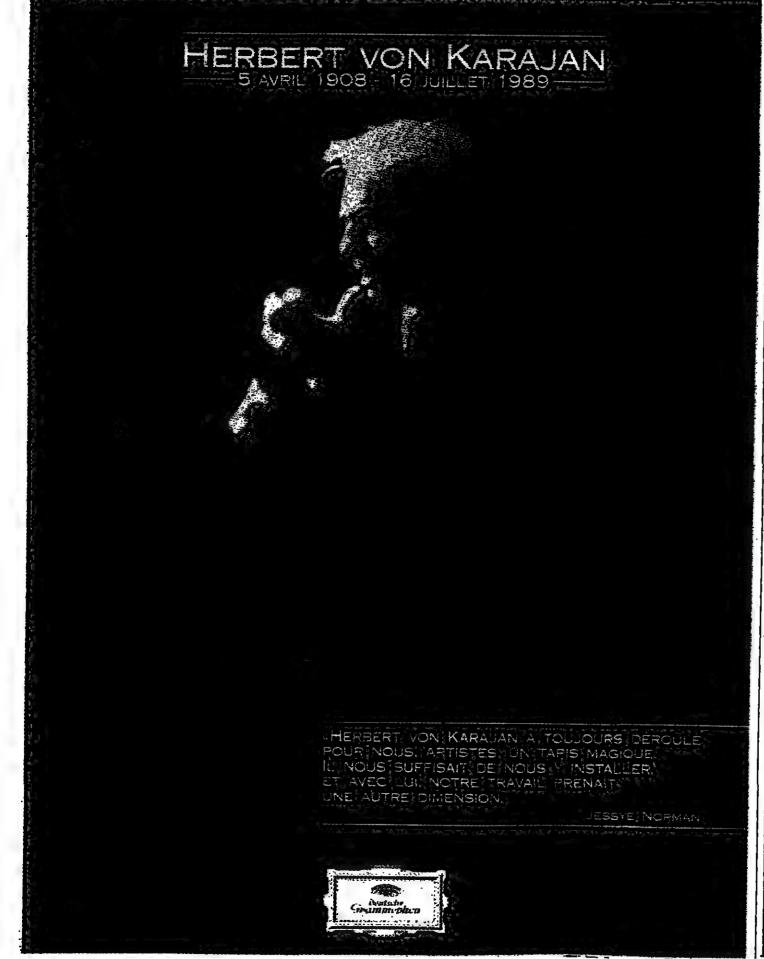





# **Spectacles**

### expositions

Centre Georges Pompidou

1.

Place Georges-Fompidou (42-77-12-33). T.i.j. sf mar. de 12 h è 22 h, sam., dim. et jours fériés de 10 h è 22 h. et jours fériés de 10 h à 22 h. RICHARD ARTSCHWAGER, Galeries contemporaines, rez-de-chaussée. Jusqu'an 17 septembre.

CULTURE DE L'ORJET. Galerie du Cel. Eatrée : 15 F (gratuit pour les moins de 13 ans). Jusqu'an 28 août. DE MATISSE A AUJOURD'HUL 3 et tempes. Entrée : 22 F. Jusqu'an 31 décem-bre.

DESSINS DE MATISSE. Selle d'art. prophique. Jusqu'an 27 août.

MAGECIENS DE LA TERRE. Grande galerie, 5 étage. Entrée: 32 F, 50 F (billet couplé Grande Halle et Centre Georges Pompidon). Jusqu'an 14 août.

PAUL DE NOOLER. Galerie de forum. Jusqu'au 3 septembre.

CARL FREDRIK REUTERSWARD.
Muséa d'art moderns. Jusqu'an 11 septembre.

Musée d'Orsay

Ouai Anatolo-France (40-49-48-14), T.L.i. isf lun, de 9 k à 21 k 15, sam., dim. de 9 k i±17 h 30,

1889, LA TOUR EIFFEL ET L'EX-POSITION UNIVERSELLE, Batréa : 30 P. Jusqu'an 15 août. CHARLES LAMEIRE: PEINTURES
RELCIEUSES. Expesition deasier. Entrée: 23 ? (billet d'acoès au musée).
Jesqu'au l'octobre.

OR ET COULEUR : LE CADRE DANS LA SECONDE MOTTIÉ DU XIX SECLE, Exposition dossier, Entrée ; 23 F (billet d'accès au musée). Juage un 24 sep-

EMILE ZOLA - PHOTOGRAPHIES DE SA FILLE DENISE (1297 – 1902). Expedition densier. Entrée : 23 F (billet d'accès an musée). Jusqu'an 17 septembre.

Palais du Louvre

 $^{\bullet} : \mathbb{A}^{n_{i}} \to \operatorname{gr}_{\mathcal{A}^{n_{i}}_{\mathcal{A}_{n_{i}}}}$ 

Entrée par la pyramide (40-20-51-51). T.I.J. sf mar. de 12 h à 22 h. Exposition fermée du 30 juin au 19 juillet.

LES DONATEURS DU LOUVRE. Hall Napoléon - niveza accaeil, Entrée : 25 F (ticient d'entrée au Musée). Jusqu'au

L'INSPIRATION DU POÈTE. Pavillon de Flore. Entrée : 25 F (billet d'accès au musée). Jusqu'au 28 soût. MICHEL-ANGE DESSINATEUR. Galerio Mollien. Entrée : 25 F + 7 F (ma-joration du droit d'entrée au musée). Jusqu'an 31 juillet.

UN COLLECTIONNEUR PENDANT LA REVOLUTION, Jean-Louis Soutrois (1753 - 1813). Pavillon de Flore (2 étage). Entrée : 25 F (ticket d'entrée du musée donnant droit à l'exposition). Jusqu'au

amMusée d'Art moderne de la Ville de Paris

11, av. du Président-Wilson (47-23-51-27). T.L.J. of lun. de 10 h à 17 h 40, mer. T.L.j. of hen, do junqu'è 20 h 50. JEAN FAUTRIER. Expendion retres-pactive. Entrés : 15 F. Junqu'au 24 septem-bre.

nam june paik le <del>que</del>. Jusqu'an 30 octobre.

**Grand Palais** 

Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-LES ENVOLS DE JACQUES LARTI-

GUR. Cont photographics en noir et blane de 1904 à 1944. Galeries nationales. T.J. of mar, et mer, de 12 h à 19 h. Entrée : 12 F. Jusqu'au 31 décembre.

Cité des sciences et de l'industrie

30, av. Corerain-Carlos (46-42-13-13). Man., Jea., ves. de 10 h à 18 h, mer. de 12 h à 21 h, sam., dim. et jours férida de 12 h à 20 h. Fermé lus. MILLE MILLIARDS DE MI-

CROBES, Salle science actualités. Entrés : 30 F (Cité pass). Jusqu'au 30 décembre.

Musées

1789 - 1815 L'ETOFFE DES HÉROS.
Costumes et textiles français de la Révolution à l'Empire. Musée des Arm de la
mode, pavillon de Marsan, 109, rue de Rivoit (42-60-32-14). T.i.j. sf han et mar. de
12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée:
25 F. Jusqu'an 30 juillet. 1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ, Bi-

de 12 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'an 10 BOGRATCHEW - POUGNY. Masée

Bourdelle, 16. rue Antoine-Bourdelle (45-48-67-27), T.I.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au 1 octobre. MARGARET BOURKE-WHITE RS-

trospective. Centre national de la photogra-phie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-56). T.I.J. af mar. de 9 à 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du mu-CHEZ LES ESKIMO. Masée de

THomme, palais de Chaillot, place du Tro-cadéro (45-53-70-60). T.L. if mar. et jours lériés de 9 h 45 à 17 h 15. Enurée : 25 f (billet donnant droit à la visite du musée).

CHRONIQUES SICILIENNES. Photographien de Lettria Baringlin et Franco Zecchin. Centre national de la photogra-phie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.L.; sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du maacc). Jusqu'au 4 septembre.

ecc). Jusqu'au 4 septembre.

COLLECTION - PASSION - DATION: L'ALGERIE DE PHILIPPE
ZOUMMEROFF. Musée de la Poste,
34, bd de Vaugirard (43-20-15-30). T.I.j. sf
dum de 11 h à 18 h. Entrée: 10 F. Jusqu'an

CRAFT TODAY USA. Objets contemporaries made to USA. Musée des Arts décorpris, galerio des jouets, 107, rue de Rivoll (42-60-32-14). T.l.; si han et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 70 k. lineur au 77 au01 20 F. Jusqu'au 27 août.

20 F. Jusqu'au 27 août.

DE LA RIVIERA A LA COTE
D'AZUR. Palais de Tokyo, 13. av. de
Président-Wison (47-23-36-53). T.Lj. af
mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée: 25 F. (comprenant l'ensemble des expositions).
Jusqu'au 21 août.

DEMACHY, PUYO ET LES AUTRES... IR PICTORIALISME DANS
LES COLLECTIONS. De la Société franciste de photographie, Paisis de Tolyo, 13, av. de
Président-Wilson (47-23-36-53). T.L. af
mar. de 9 h 45 h 17 h. Butrée : 25 F (matrée
de masée). Jasqu'an 4 soptembre.
DESSINS D'INGRES DU MUSÉE
DE MONTAURAN. Pavillon des Arts,
101, rue Rambuneau (42-33-82-50). T.L.
af han. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30.
Butrée : 25 F, Jusqu'an 3 septembre.
ROLAND DORÉ, SCULPTEUR
REETON DU KVIP SIÈCLE. Mosée ne-

ROLAND DORÉ, SCULPTEUR REFTON DU IVIT SIÈCLE. Musée national des Monuments français, palais de Chaillot, place de Trocadéro (47-27-35-74). T.L., af mer. de 9 h à 18 h. Estrée; 15 f. Isoqu'an 18 esptembre.

SYLVAIN DUBLISSON. Musée des Arts décreatifs, 107, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.L., af hun et mer. de 12 h 30 à 18 h. dim. de 11 h à 18 h. Entrée; 20 F. Isaqu'an 31 juillet.

EXTENSION DE LA GALERIE CONTEMPORAINE 1945 - 1989. Musée des Arts décoratifs, nef, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.L., af hun, et mar. de 12 h 30 à 18 h. dim. de 11 h à 18 h. Entrée; 20 F. Jusqu'an 15 octobre.

TONI CRAND. Musée Rodin, hôtel Biron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34).

ron, 77, rue de Varenne (47-05-01-34). T.l.j. af lan. de 10 h à 17 h 45, Entrée : 18 F (prix d'entrée du musée). Jusqu'an 17 sep-tembre. GRUAU. Mode et publicité. Musée de

h Mode et du Costume, Palais Galhera, 10, sv. Piarre-I-de-Serbie (47-20-85-23). T.Lj. af lun. de 10 h à 17 h 40, Entrée : 25 F. Jusqu'an 24 septembre.

HOMMAGE AU MAITRE UNG-NO LEE Sécul 1904 - Paris 1969, Musée Cerasschi, 7, av. Vélasquax (45-63-50-75). T.J. af lun. et les 15 noût, 1 et 11 novembre de 10 h à 17 h 40. Entrée : 15 F. Jusqu'an IMAGES DE LA RÉVOLUTION 1789

HAGES DE LA RÉVOLUTION 1789

1989. Musée d'histoire contemporaine, hôtel des Invalides, cour d'honneur (45-55-30-11). T.L. af lan, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, dim, de 14 h à 17 h 30. Entrée : 16 F. Jusqu'un 31 soite.

MAGECIENS DE LA TERRY. Grande Halle de la Villette, 211, sv. Jean-Jamès (42-40-27-28). T.L. af lux, et mar, de 12 h à 20 h. Entrée : 32 P. 50 F (billet complé Centre Georges Pompidon et Grande Halle). Jusqu'un 14 soit.

MOINS TERRITE 1889. Ouatrième

Halle). Jusqu'au 14 sont.

MOGNS TRENTE 1989. Quatrième bicunsie de la jeune photographie en France. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.j. af mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée: 25 F (outrée du mundat) herturius de contembra.

MONTMARTRE A TEPOQUE RÉ-VOLUTIONNAIRE Musée de Montmar-tre, 12, rae Cortot (46-06-61-11). T.J., af hu, de 14 à 18 h, dim, de 11 h à 18 h. En-trée: 15 F. Jusqu'us 12 soût. LES MURS DE LA RÉVOLTE. 1789 -

sáo). Jusqu'ku 4 septami

1989 dess le munio, Muséo-galeris de la Seina, 12, rae Surconf (45-56-60-17). T.L.J. ef dim. et jours fériés de 11 h à 18 h. Fra-meture-tracoptionnelle le 14 août. Jusqu'au METAL HOMMES ET DIEUX, Jardin des Plantes, galaxie de minéralogie, 36, rus Geo(froy-Saint-Hilaire (43-36-54-26). T.L.; saint mer. de 10 h à 17 h, sens, dien, de 11 h à 13 h Entrés : 25 f (compresant l'ensemble des expositions).

ou au 30 insvier. OGUESS, Musée Carnavalet, 23, rue de Sérigné (43-72-21-13), T.Lj. et hut. de 10 h à 17 h 40, joudi jusqu'à 22 h. Entrée : 20 F. Jusqu'an 27 soût.

LE PANTHÉON: DE L'ÉGLESE DE LA NATION AU TEMPLE DES GRANDS HOMMES. Caisse nationale des nonuments historiques, bôtel de Sally, 62 res Saint-Antoine (42-74-27.22). Tij. de 10 h à 18 h. Entrée: 22 F. Jasqu'au 30 juillet.

PARCS ET PROMENADES DE PARIS. Pavilion de l'Amenul, galerie d'actualité, 21, boulovard Moriand (42-76-33-97). T.l.j. af lun. de 10 h 30 à 18 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Jusqu'an 3 septembre. PRIX NUEPCE 1989. Contre national de la photographie, Pulnis de Tokyo, 13, av. du Président-Wiscon (47-23-36-33). T.L.; sf mar, de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 4 septembre.

PECK DE CRAVURE LACOURIÈRE

1979 - 1988. Bibliothèque Nationale, retonde Colbert, 6, rue des Petits-Champs et

2, rue Vivienne (47-03-81-26). T.l.; sf dim.
et jours fériés de 12 h à 18 h 30. Jusqu'au

29 juillet.

29 juillet.

QUAND PARIS DANSAIT AVEC
MARIANNE, Musée du Petit Palais, av.
Winston-Churchill (42-65-12-73). T.l.j. sf
hun, et jours fédés de 10 h à 17 h 40. Batrée: 25 F. Jusqu'ss 27 soût.

QUAND RODIN EXPOSAIT. Musée
Rodin, bôtel Biron, 77, rue de Varenne (4705-01-34). T.l.j. sf hun, de 10 h à 17 h 45.
Entrée: 18 F (prix d'entrée du musée).
Jusqu'su 17 septembre.

Jusqu'au 17 soptembre.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET
LES HOPITAUX PARISIENS. Masée
des hôpitaux, 47, quai de la Tournelle. I'.l.j.
sf inn. et mar. de 10 h à 17 h. Jusqu'as

30 octobre.

RÉVOLUTION FRANÇAISE ET
ARTS DU SPECTACLE 1789 - 1989. Bibliothèque Nationale, galerie Colbert,
2, rue Vivienne - 6, rue des Petits-Champs
(47-03-81-26). T.Lj. af dim. de 9 h à
18 h 30.Emrée libre. Jusqu'au 18 novem-

RÉVOLUTION FRANCAISE SOUS LES TROPIQUES. Musée national des Arts africains et coémines, 293, ev. Dun-mesmil (43-43-14-54). T.I.; ef mar. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sam., dim. de 10 h à 18 h. Emrée : 22 F. Jusqu'sm 30

LES SECLES D'OR DE LA MÉDE-CINE. Padous XV - XVIII<sup>a</sup>. Muséum d'histoire naturelle, galarie de zeologie 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire (43-36-14-41). T-Li, s'mar. de 10 h à 17 h, sem. et dim. de 11 h à 18 h. Emrée : 25 F. Jasqu'an 13 dé-

SOUS LES PAVES, LA BASTULE. Caisse nationale des monuments historiques, orangarie de l'hôtel de Sully - 62, rus . Saim-Amoine (42-74-22-22). T.Lj. de 10 h à 18 h. Jusqu'an 1 octobra.

THEATRE ET BELIGION EN ASIE. Associames, mangues, mariemestres, ombres. Musée Kwok Oz, 41, rue des France-Bourgeois (42-72-99-42). T.I.j. sauf sam, dim de 10 h à 17 h 30. Entrée : 10 F. Insul'au 31 décembre

TRAFIC D'INFLUENCES. Mes de laque et goût extrême-oriental XVII-XVIII- slècles. Ribliothèque Nationale, ca-binet des Médailles et Antiques, 58, rue de Richelicu (47-03-83-30). T.L., de 13 h à 17 h. Entrés : 20 F. Jusqu'an 12 novembre. Jeudi 20 juillet

TRENIE ARTISTES SOVIÉTIQUES A PARTS, Musée du Luxemhourg, 19, rue de Vangirard (42-34-25-95). T.L., af lun. de Vangirard (42-34-25-95). T.l.j. st inn. de ll h à 18 h. jou. jusqu'à 22 h. Entrée : 25 F. Jusqu'un 29 juillet.

Centres culturels

1789 : LE PATRIMOINE LIBÉRÉ. Bibliothèque de l'Arsenal, I, rue Sully (42-77-44-21). T.I.j. de 12 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'an 10 septembre.

ALLIACES ET ALLIANCES. Des Mijour et des armes d'Onem. Institut du monde grabe, 23, qual Sahn-Bernard (40-51-38-38). T.l.j. et len. de 13 à 20 h. Entrée : 20 F. Jusqu'an 8 octobre.

CROSSEMENT DE SIGNES. Institut du monde grabe, 23 que 8 Seint-Remard.

de monde arabe, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.L., af lam, de 13 h à 20 k. Jusqu'un 16 août. Jusqu'un 16 août.

DM-SEPT ARTHCLES POUR 29. Biblockbous Forney, hôtel do Sons, 1, rue du
Figuler (42-73-14-60). T.l.], af dim. et hm.
de 13 h 30 k 20 h. Entrée ; 15 F. Jusqu'un

EGYPTE - EGYPTE. Institut du monde srabe, salle d'actualité, 23, quai Saim-Bernard (40-51-38-38), T.I.j. sf lun, de 10 h à 22 h. Entrée : 35 F. Jusqu'au

30 mars.

PSTAMPES ET RÉVOLUTION: 200

ANS APRÈS, Centre national des Arts plastiques, 11, res Berryer (45-63-90-55).

Li, af mar. de 11 h à 18 h, Entrée: 10 F. Juaqu'an 27 soût.

L'EVENTAIL À TOUS VENTS, De EVENTAIL À 19 h. Fermé le dimanche jusqu'an 4 septembre. Batrée: 20 F. Juaqu'an 22 juilles.

WILFEFDO LAM. Maison de FAmiérque latine, 217, bd Saint-Germain (42-22-97-60). Til, af hadi et le 15/8, de 11 h à 19 h 30, jusqu'an 23 septembre.

PÉVOLUTION: FLASH-BACK. Paris Art Center, 36, rue Falguière (43-22-

REVOLUTION: FLASH-BACK. Paris
Art Canter, 36, rue Pelgnière (43-2239-47). T.I.j. sf dim., lun. et jours fàcide de
14 h à 19 h. Jusqu'un 26 soût.
LA RÉVOLUTION FRANÇANE ET
L'AMÉRIQUE LATINE. Chapelle de la
Sorbonne, place de la Sorbonne, T.I.j. sf
lun. de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, dim.
de 14 h à 19 h. Butrée : 16 F. Jusqu'un
21 inilles.

SUPPORTS DE RÉVES. Fondation Dapper, 50, av. Victor-Hugo (45-00-01-50). T.Li. de 11 h à 19 h. Emrée : 15 F. Jusqu'sa 16 septembre.

SYMBOLIQUE ET BOTANIQUE. Le

sans caché des trablesax de Beurs ac XVIII siècia. Triences de Bagatelle, bois de Boulogne (40-67-97-00): T.I.i. de 11 à à 19 h. Entré : 5 F (entrée du parc). Jusqu'au 27 soût. LA TOUR EIFFEL - UN TOUR DE PORCE. La Tour Enfei a 100 am. Fonda-ton Mona Rismarck, 34, av. de New York. (47-23-38-88). Tij. af dim. et le 15 anût de 10 h à 19 h. Jusqu'an 3 septembre.

LE VOYAGE EN ITALIR. Les photographes, française en Iralie 1849 - 1928. Possistion Domo-Thies. 27, place Seim-Georges (44-78-14-33). T.L.; si fun de 11 h à 18 h 30. Eutrée : 15 F. Jusqu'an 31 soût. IAN WALLACE. Cemre cultural exastica, 5, rue de Constantine (45-51-35-73).
T.L.; af hus. de 10 h à 19 h. Jusqu'an 15 sep-

Galeries

VALERIO ADAMI. Galerie Leiong, 13-14, rue de Téhéran (45-63-13-19). Jusqu'au 25 juilles. JAMES BROWN. Sculptures et peis

tures. Galerie Lelong, 13, rue de Tébéras (45-63-13-19). Jusqu'au 25 juillet. LUC CHOQUET. Compair de la pho-nographie, cour du Bel-Air, 56, rue du Faubourg-Saint-Antoine (43-44-11-36).

CLAVE. Galerie Patrice Trigano, 4 bis, rue des Beaux-Arts (46-34-15-01). TOM DIXON. Galerie Yves Gastou, 12, rue Bosaparte (46-34-72-17). Josqu'en 29 juillet. Justy'at 31 inillet.

JEAN DUBUFFET. Reparis our la punité d'un philosopha. Calerie Jeanne Bu-cher, 53, rue de Seine (43-26-22-32). Jusqu'au 20 juillet.

EVENT FLUXUS ET ARTISTES DE HAPPENINGS. Galerie 1903-2000, 8, rus Bonaparte (43-25-84-20). Jusqu'un 29 juil-

LER PRIEDLANDER. Galerie Zabrie-kia, 37, 1uc Quincampoix (42-72-35-47). Jusqu'un 29 juillet.

CHRISTIAN GALZIN Galerie Mi-CHRISTIAN GALZIN GRIEFE Mi-chile Chomste, 24, rue Benabourg (42-78-05-62). Jusqu'an 29 juillet. GOTTFRIED HONEGGER-CORNEIJA HESSE. Père et fille. Galeris Gilbert Brownstone et Cie, 9, rue Saint-Gilles (42-78-43-21). Jusqu'an 29 juillet.

PETER JOSEPH. Galerie Laage-Salomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71). Jusqu'au 22 juillet. EANTOR. Plus lois, tien I. Galerio do France, 50-52, rue de la Verrezie (42-74-38-00). Jusqu'au I apptembre. ANISH KAPOOR, WOLFGANG LAIB, RICHARD LONG, Galerie Le

Call-Payaulet, 18, ruc Keller (48-07-04-41). Jusqu'us 22 juillet. KAPÉRA. Tour Effed and C. Galerie Arlètte Gimeny, 12, rue Maizarine (46-34-71-80). Jusqu'an 29 juillet.

DAVID MACH. Galerie Nikki Diana Marquardt, 9, place des Vosges. (42-72-21-00). Jusqu'as 31 soût. MATTRES FRANÇAIS DES XIC ET XX SIECLES. Galorio Schmiz, 396, rao Saint-Honoré (42-60-36-36). Janqa'an

MIRO. Galorie Adrien Maeght, 42, rue du Bac (45-48-45-15). Jusqu'az 1 septem-NOUVELLE POLOGNE. Espacotemps, 27, rue Saint-Dominique (45-51-18-39). Jusqu'an 30 septembre.

NUIT DE FLAMENCO. Photogra-phias de Guy Herman. La Nef des fous, 3, rue Sainto-Couled-in-Bratumerie (42-78-27-54). Jusqu'an 3 septembre. OBJET OBJECTIF. Galarie Daniel Templon, 30, rue Beaubourg (42-72-14-10). Jusqu'au 22 juillet. CLAUDIO PARMIGGIANL Galerie Durand-Dessert, 43, rue de Montmorency (42-78-29-66). Junqu'an 22 juillet. GIUSEPPE PENONE. Galerie Durand-Dessert, 3, rue des Handricties (42-77-63-60). Jusqu'au 22 iniliet.

MICHEL POTAGE. Galerie J. et J.

DEFTER ROTH. Galerie Caudine Pa-pillen, 59, rus de Turenne (40-29-98-80). Jusqu'an 29 juillet. NICOLAS SCHOFFER. Sculptures. Galerie Denlas René, 196, bd Saint-Germain (42-22-77-57). Jusqu'an 23 sep-tembra.

CINDY SHERMAN. Choyuman, ci-toyum. Galeric Crossel-Robetts, 40, ras Quincampoix (42-77-38-87). Jusqu'an 22 juillet. 22 publet.
TAL COAT. Galerie Chivagus, 46, ruc
de l'Université (42-96-69-57). Jusqu'us
22 juillet. / Galerie Fanny Guillon-Laffeille, 133, bd Haussmann (45-6352-00). Jusqu'us 29 juillet.
TATAFIORE. Galerie Isy Brachot,
35, rue Gaénégand (43-54-22-40).
Jusqu'us 21 juillet.
JEAN TINGUELLY Pour gamée.

JEAN TINGUELY, Des années

seitenste aux années quatre-vingt. Galerin Besubourg, 3, rue Pierro-en-Lard (48-04-34-40). Jusqu'an 29 juillet. EDOUARD VUILLARD, 1868-1948 le chards 4e in cristien. Galerio Bellier, 7, post Voltaire (42-60-74-72). Jusqu'ez 29 juillet. Périphérie

BRETKGNY-SUR-ORGE. Declars de-hove. Propositions 7. Person Jules Vernes, ruc Henri-Douard (60-84-40-72). T.i.j. sanf dira., hus. de 10 h à 19 h. Jusqu'un 29 juil-

JOUY-EN-JOSAS. Nos années 80 Fon-dation Carrier, 3, rue de la Manufacture (39-56-46-46). T.Lj. af lun. de 11 h à 18 h.

nequ'an 5 novembre. NEUILLY-SUR-MARNE. Les Des de Martha Grunewaldt et les Machines d'Essie Ratier. L'Aracine, chânem Guérin, 39, av. du Général-de-Gaulle (43-08-22-35). Marti et jeudi de 14 h à 18 h, sum, dim. et jours fériés de 11 h à 18 h. Jusqu'un 30 juillet.

and the positions are the first that the parties are the parties and the parties are the parti

## cinéma

Les séances spéciales L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.A.) : Grand Pavois, 15º (45-54-46-85) 22 h.

IE BAISER DE LA FEMME ARAI-GNEE (A., va.): Seint-Lembert, 15\* (4532-91-68) 21 h. LA BALLADE DES DALTON (Fr.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) 15 h 30.

HARRY LYNDON (Brit., v.a.): Strello des Ursulines, 5º (43-26-19-09) 15 h 30, BRDDY (A., v.a.): Strello Galande, 5º (43-CASABLANCA (A., va.): Les Trois Laxemberg, 6 (46-33-97-77) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

CASANOVA DE FELLINI (\*) (lt., v.o.): Danfert, 14º (43-21-41-01)

21 b 20.

CHAMBRE AVEC VIJE... (Brit., v.a.):
Cinoches, & (46-33-10-82) i3 b 30.

CLÉMENTINE TANGO (Ft.): Studio
Galanda, \$\(5 + (45-54-77))\$ 18 b.

LA COMPAGNIE DES LOUPS (Brit.,
v.a.): Gozad Pavois, 15 (45-54-46-85)
22 b 30. DE BRUIT ET DE FUREUR (\*\*) (Fr.):
REDELLOGO I, 9 (43-54-42-34) 11 h 50.
LE DERNIER EMPEREUR (Beit-lt.,
v.a.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85)

LES DEARLES (\*\*) (Beit., v.o.) : Acca-tocc, 5 (46-33-86-86) 15 h 40. E.T. L'EXTRATERRESTRE (A., v.f.) : Grand Pavois, 15° (45-54-46-85) 13 h 45. LA FAMILLE (It.Fr., va.): Le Berry Zèbre, 11º (43-57-51-55) 21 b.

LA FLUTE A SIX SCHIROUMPRS
(Bal.): Seint-Lambert, 13º (45-32-91-68), 13 h 45. HELLZAPOPPIN (A., v.a.): Smile des Unseines, 5 (43-26-19-09) 18 h 30. HISTOTRES DE FANTOMES CHINOES

(Hong Kong, v.o.) : Utopin Champol-Son, 5\* (43-26-84-65) 22 h. IDENTIFICATION D'UNE FEMME (IL-PL, vo.): Républic Cinéma, Il-

L'INNOCENT (Fr.-It., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 20 h 15. JONATHAN LIVINGSTON LE GOE-LAND (A., v.o.) : Seint-Lambert, 19 (45-32-91-68) 18 h 45.

LES JOYEUR PIRATES DE L'ILE AU
TRÉSOR (Inp., v.l.): Sein-Lembert,
15-(45-32-91-68) 17 h.
MACADAM COWBOY (\*) (A., v.l.):
Grend Front, 15-(45-54-46-85) 13 h 45. MAMMA ROMA (R., v.o.): Accetone, 5° (46-33-86-86) 17 h 30.

MARQUIS (°) (FL): Accetone, 5° (46-33-86-86) 21 h 40.

METROPOLIS (All., v.a.): Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33) 22 h. 1789 (Pr.) : Studio des Unwillnes, 5 (43-26-19-09) 13 l.

MESHIMA (A.Jep., v.a.): Accessore, 5 . (46-33-86-86) 13 k 30. MONTY PYTHON A HOLLYWOOD (Brit, v.a.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 15 h 15.

46-85) 15 h 15.

MONTY PYTHON, LA VIE DE BEIAN
(Brit., v.o.): 14 Juillet Parnesse, 6\* (4326-58-00) 14 h 25, 16 h 25, 18 h 25,
20 h 25, 72 h 25.

MORT A VENISE (It., v.o.): Studio
Galande, 5\* (43-54-72-71) 15 h 45.

NEGIF SEMAINES ET DEMIK (\*) (A.,
v.o.): Le Triomphe, 8\* (45-62-45-76)
11 h 55.

OUT OF AFRICA (A., v.o.): Grand Pavols, 15 (45-54-46-85) 17 h 48. PASSION (Fr.) : Saint-Lambert, 19 (45-32-91-68) 21 h. PRINCESS BRIDE (A., v.a.); Saint Lambert, 19 (45-32-91-68) 18 h 45.

LES QUATRE CENTS COUPS (PL): Les Trois Lexembourg, 6' (46-33-97-77) 12 h. QUI VEUT LA PRAU DE ROGER RAB-BIT ? (A., v.f.) : Denfert, 14º (43-2]-41-01) 14 h.

RAGING BULL (A., v.o.) : Accessme, 54 (46-33-86-86) 19 h 30, SOLETL GREC (Brit., vo.) : Raflet Logos II, 5 (43-54-42-34) 12 h 05. LE SUD (Arg.-Fr., vo.) : Utopia Cham-polition, 9 (43-26-84-65) 18 h.

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.): Studio Galande, 5\* (43-54-72-71) 22 h 30, 0 h 20. TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLKIL. (Pr.-Bel.): Seint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 17 h. LA TRAVIATA (It., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 16 h 45. LES VOYAGES DE CULLIVER (A., v.f.): Salm-Lambert, 15 (45-32-91-68) 13 h 45.

WITHNAIL AND I (Bdt., v.o.): Ciso-ches, 6 (46-33-10-82) 15 h 55. ZOO (Brit., v.n.): Studio des Unsulines, 5º (43-25-19-09) 22 h 10,

Les festivals

ETÉ DE CEINE (v.a.), Cluny Palace, 5 (43-54-07-76). Chine, ms. douleur, jeu., mar., film à 12 h; Raming in the Mountain, mer., hm., film à 12 h; Une femme houndte, ven., film à 12 h.

hombte, ven., film à 12 h.

LE COURT AU MAX, Max Linder Penorame, 9 (48-24-88-88). Jour de chasse,
Henreux Anniversaire, La Visite, Bas de
laine, Vol amptial, Panique au montage,
Walsa Walsa, Mad Night, Prisonnes fininine, L'Errour est languaine, Pranzière
Chasse, Attention à la pointure, Glissens
Butrou (inédit), ven. 0 h à l'anhe. Pl. :
60 Fen venne à la suile et aux Franc.
LE RUM EN RELIFF. Chéma Louis

LE RILM EN RELIEF, Cinéma Louis Lumière (Ché des soinnes), 19º (46-42-13-13). Récif. (film on reisef) 5km aner., jon., ven. à 14 h, 14 h 40, 15 h 20, 16 h, 16 h 40, 17 h 20 sann., dim. à 18 h, 18 h 40, 19 h 20 + mer. 20 h. LES ÉTERNELS DE LA TWENTIETH CENTURY FOX (v.n.), Beogral, 13° (47-07-28-04). Les Incomms dans la

CENTURY FOX (v.n.), Escurial, 19 (47-07-28-04). Les incommes dans la ville, mer. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50, 22 h 50; Comments tocum, jos. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50; Derrière le mirair, ven. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50; Papa longues jambes, sem., mar. à 13 h 50, 16 h 20, 19 h, 21 h 30; la Fille sur le belançoire, dim. à 13 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50; Pravados, lun. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50; Pravados, lun. à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50. LES MARX BROTHERS (v.o.), Action Ecoles, 5° (49-25-72-07). La Soupe aux canards, sum., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20 film 10

ma après : Mountie de singa, mer., dim. à 14 h. 15 h 40, 17 h 20, 19 h. 20 h 40. 22 h 20 film 10 mm après; les Marx en grand magnein, jou., hm., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20, film 10 mm après; Une suhr à l'opéra, ven., mar., séances à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, film 10 mm après. LUS BUNUEL (v.a.), Latina, 4 (42-78-47-86). La Vis criminelle d'Archibaid de la Craz, mer., dim. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; la Mort en ce jardin, von, mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Los Christades Un chien anclaire.

mar. a 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Los
Orridados, Un chien andalos, jeu, sam.,
hm. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h

MONSIEUR FRANK CAPRA AUX
TROSS LUXEMBOURG (v.o.), Los
Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77).

Mr. Smith au Sénat, mer. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30: New York-Minni, jeu. à 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h; l'Enjeu, wa. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; l'Extravagant Mr. Doeds, am. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; Vous no l'emporterez pas avec vous, dim. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; Arsenie et Vieilles Dentelles, lan. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30; Brazos perdus, mar. à 14 h. 16 h 30, 19 h. 21 h 30.

19 h, 21 h 30; Horizons perdus, mar. à
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

RENOUR: HOMMMACE AUI PATRON.
Reflet Logos I, 5 (43-54-42-34). La
Règle du jou, mer. 11 h 50; le Déjeumer
sur l'herbe, ven. 11 h 50; le Déjeumer
sur l'herbe, ven. 11 h 50; le Fleuve, sam.
11 h 50; le Carrosse d'or, inn. 11 h 50.

ROBERTO ROSSELLINI (v.o.), Latina,
4 (42-78-47-86). Rome ville ouverte,
mer. 20 h, 22 h, inn. 14 h, 16 h, 18 h;
Allemagne année séru, jen. à 14 h, 16 h,
18 h, dim. à 20 h, 22 h; Voyagn en Italia,
sam. à 14 h, 16 h, 18 h, mar. à 20 h,
22 h; Stromboli, ven. à 20 h, 22 h.
RÉTROSPECTIVE
DEWAERE, Action Rive Gamche, 5
(43-29-44-40). Au long de la rivière
Fange, mer. à 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30; Lily almo-mol, jen. à 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h; Un mauvais fils,
sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Hôrei
des Amériques, dim. à 14 k, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h; Coup de Tête, lun. à 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h, T.U.: 20 F.
SAGA. INGMAR BERGMAN (v.o.).
Saire, Autréducta et l. 16 (32-26-

14h, 16h, 18h, 20h, 22h, T.U.: 20F.

SAGA. INGMAR BERGMAN (v.o.),
Saint-André-des-Arte I, 6° (43-26-48-18). Une loçon d'amour, mer. h
13h 45, 15h 45, 17h 45, 19h 45,
21h 45; Monika, jeu. h 13h 45, 15h 45,
17h 45, 19h 45, 21h 45; la Nuit des
foraina, ven. h 13h 45, 15h 45, 17h 45,
19h 45, 21h 45; la Septième Scean,
sam. h 13h 45, 15h 45, 17h 45, 19h 45,
21h 45; les Fraises sauvages, dim. h
13h 45, 15h 45, 17h 45, 19h 45,
21h 45; la Source, lan. h 13h 45,
15h 45, 17h 45, 19h 45, 21h 45; les
Communiants, mar. h 13h 45, 15h 45,
17h 45, 19h 45, 21h 45; les
Communiants, mar. h 13h 45, 15h 45,
17h 45, 19h 45, 21h 45; les
Communiants, mar. h 13h 45, 15h 45,
17h 45, 19h 45, 21h 45; les
Communiants, mar. h 13h 45, 15h 45,

17 h 45, 19 h 45, 21 h 45.

VIVA JAMES BOND ! (v.o.), Lo Champo, 5 (43-54-51-60), Goldfinger, jeu., sam., mar., séances à 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15, film 15 mn après; Bons 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15, film 15 ma après; James Bond 007 contre Dr. No, ven., hr., séances à 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15, film 15 ma après; James Bond 007 contre Dr. No, ven., hr., séances à 14 h 10, 18 h 10, 22 h 15, film 15 mn sprès; On no vit que deux foix, mar., dim., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10, film 10 mn après; Opération Tomorre, jeu., sam., mar., séances ration Tonnerre, jou., sams, mar., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10, film 10 mn sprès; les Diaments sont éternals, ven., inn., séances à 13 h 30, 17 h 50, 22 h 10, film 10 mn sprès.

WELCOME CORRE ( V.o.), Cosmos, 6\*

WELCOME COREI! (v.o.), Cosmos, 6-(45-44-28-80). Les Montagnes blenes, mer. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; No nois pas triste, jen. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Moscon ne croit pas aux larmos, ven. à 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30; le Nageur (incéir), sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Marathon d'autamne, dim. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Soyze les blemeans (incéir), hin à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Tribula-tions de mon grand-père anglais..., mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. WOODFY ALLEN (v.o.), Mac-Minhou. 17-

WOODY ALLEN (v.o.), Mac-Mahou, 17° (43-29-79-89). Proads Foscille et tiro-tol, ven., péanecs à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20, film 10 mm sprès; Tont ee que vous avez toujours voulu savoir, sam., sóunces à 14 à, 15 à 40, 17 à 20, 19 à, 20 à 40, 22 à 20, 5lm 10 mn après : Woody et les Robots, dim., séances à 14 à, 15 à 40, 17 à 20, 19 à, 20 à 40, 22 à 20 film 10 mn après ; Stardust Memories, hm., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20, film 10 um après.

Les grandes reprises

ACCATTONE (It., v.o.) : Epós de Bois, 5-L'ARNAQUE (A., v.o.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 51 (43-54-42-34).

BOOM 1 (Brit., v.o.): Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12). LES LIAISONS DANGEREUSES (Fr.) :

Reliet Logos II, 5º (43-54-42-34).

LA MAISON DES OTAGES (A., v.o.):
Saint-André-des-Arts II, 6º (43-26-A MAISON DU DOCTEUR EDWARDES (A., v.o.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34). MASCULIN-FEMININ (Fr.-Su.) : Epéo de Bois, 5 (43-37-57-47)

MES NUITS SONT PLUS BELLPS QUE VOS JOURS (Fr.): La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86). SALAAM BOMBAY ! (indo-Fr., v.o.) : Studio 43, 9 (47-70-63-40). TOP CUN (A., v.o.): UGC Ermitage, 8-(45-63-16-16); v.f.: Gattment Parmasse, 14- (43-35-30-40).

# **FESTIVAL**

**D'AVIGNON** Les cinq cents premières com-mandes recevront en prime l'affi-che du l'estival (affiche de 40 × 59 cm dessinée par Jean-Paul Chambas, reprodulte ici en noir et blanc avec son aimable autorisa-



LE MONDE ACTES SUD-PAPIERS OFFRE SPÉCIALE

jusqu'au 3 août 1989 SOUSCRIPTION

Le Monde, le sestival d'Avignon et Actes Sud-Papiers publieront dès septembre prochain l'album du Festival d'Avignon 1989. Un livre de 160 pages très largement illustré (plus de 100 photos) vous fera vivre ou revivre les grands moments du Festival 1989. Rédigé par les journalistes, écrivains et personnalités présents à Avignon du 12 juillet au 3 soût, cet album sera le témoignage sur le vif des passions suscitées par les spectacles. Vous pouvez commander cet ouvrage en bénéficiant des aujourd'hui d'un prix de souscription de 85 FF au lieu de

95 FF (port et emballage compris). Livre disponible dès septembre 1989

■ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ■

à renvoyer avec voire

règlement à : ACTES SUD-PAPIERS 18, rue de Savoie, 75006 Paris

PRÉNOM: ADRESSE:

CODE POSTAL:

# Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque senaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-landi. Signification des symboles : De Signification des symboles

#### Jeudi 20 juillet

20.30 Fertilieton: Orages d'été. De Jean Sagols, avec Annie Girardot. Gérard Klein, Alain Doutsy (2º épisode). 22.20 Série: L'ausi Mannassant. L'enfant, de Clande Santelli, avec Jean-Pierre Rouvier, Anne Consigny, Béatrice Agmin. 23.30 Fertileton: La citadelle. De Peter Jeffries et Mike Vardy, d'après A.-J. Cronin, avec Ben Cross, Gareth Thomas (4º épisode). 0.20 Journal et Météo. 0.40 Série: Drôles d'histoires. Intrigues: Une femme de trop. 1.10 Série: Drôles d'histoires. Mésavenures: Les liqueurs sont servies. 1.30 Feuilleton: C'est déjà denain.

20.35 Chiena: Jamais plus jamais III Film anglais de Irvin Kershner (1983). Avec Sean Connery, Klans Maria Brandener, Max von Sydow. 22.50 Information: A least Film and a film for the control of the co

20.35 Cinéssa: Ermest le rehelle ≈ Film français de Christian-Jaque (1938). Avec Fernandel, Robert Le Vigan, Mona Goya, Fierre Alcover. ➤ 22.15 Série: Chroniques de Krance. De Jean-Claude Bringuier. Les cavaliers de Lunéville, de Jean-Pierre Galle et Jean-Claude Bringuier. 23.10 Journal et Méste. 23.30 Massiques, masique. Prélude d'Albeniz, par Alexandre Lagoys, guitare. 23.35 Magazine: Espace françophone. De Dominique Gallet. Norodom Sihanouk ou la permanence de l'identité khmère.

20.30 Carisna: Juillet en septembre m Film français de Sébastico Japrisot (1988). Avec Lactitia Gabrielli, Daniel Desmars, Anne Parillaud. 22,05 Flash d'informations. 22,16 Carisna: Mac Arthur, le général rehelle m Film américain de Joseph Sargent (1977). Avec Gregory Peck, Ed Flanders, Dan O'Herlihy (v.o.), 0.15 Chaéna: les Grandes Vacances D Film franço-italien de Jean Girault (1967). Avec Louis de Funês, Claude Gensac. 1.46 Série: Jack Killian, Phonome an suicro.

29.30 Teléfilm : Mon prof est une extra-terrestre. De Dave de Coteau, avec Judy Landers et Billy Jacoby. 22.15 Série :

Deux flies à Miami. Le piège. 23.15 Série : L'enquêteur. 0.00 Journal de minuit. 0.05 L'enquêteur (suite). 0.30 Amicalement vôtre (rediff.). 1.25 Maigret (rediff.). 3.05 Journal de la mait. 3.10 Bouvard et compagnie (rediff.). 3.25 Sam et Sally (rediff.). 4.20 Série : Penn de lanane. 4.40 Volsia, volaine (rediff.). 5.40 Manique : Aria de rêve.

20.30 Tälefilm: Dans Pender de la mine. De John Hanston, avec Lisa Eichborn, Tom Bower. 22.05 Théâtre: le Bon Débarras. Pièce de Barillet et Grédy, réalisée par Pierre Sabbagh, avec Mony Daimès, Daniel Rivière, Axelle Abbadie, Jacques Ardouin, Hélène Duc, Henri Ponier, Angela Bardi. 23.45 Six minutes d'informations. 23.50 Magazine: Charmes. 0.20 Musique: Boulevard des clips. 1.20 Variétés: Mnittop (rediff.). 2.00 Dacteur Carabes (rediff.), 2.30 Richelien (rediff.). 3.25 Bon débarras (rediff.), 5.05 Richelien (rediff.).

20.30 Fiction franco-belge: Robespierre. De Hervé Pernot. 22.00 Cinéma: Sinfonietts. Film néerlandais de Thomas Grimm, ballet de Jiri Kylian. 22.30 Documentaire: Quand la Chine s'éveillers. De Daniel Costelle. L'Empire immobile. 23.30 Cinéma: Se permuta, échange souhaité. Film cubic. de Juan Carlos Tabio. 0.15 Documentaire cubain: L'art du tabac. De Toma Guitterez-Aléa-vostf. 1.00 Documentaire cubain: Por primera vez. De Octavio Cortazar-vostf.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Dramstique. Le petit bois, d'Eugène Durif, 21.30 Profits perdus. Marcel Grizule, «le vieux Dogon». 22.40 Nuits magnétiques. Histoires d'amour à la télévision. 6.95 Du jour au lendemain. 6.50 Musique : Coda. Pierre Barouh et Sara-

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 XIX-XX. 21.30 Concert (en direct de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier): Cantate pour ténor, cordes et basse cominue, Coronation anthems II et III pour chœur et orchestre, Ode pour la Sainte-Cécile pour soprano, ténor, chœur et orchestre, de Haendel, par le chœur et l'orchestre Nederlandse Bachvereniging, dir. René Jacobs; sol. Lena Lootens (suprano) et Howard Crook (ténor). 8.30 Jazz, En direct de Montpellier: le quartette de Sylvain Kassap.

#### Vendredi 21 juillet

17. 13.35 Fenilleton: Le ligne de chance. 14.25 Téléfilm: Dorothée, danseuse de corde. De Jacques Fansten, avec Fanny Bastico, Macha Méril, Patrick Fierry. 16.05 Fenilleton: En cas de boubeur. 16.30 Club Dorothée vacasces. 18.15 Série: Les rues de San-Francisco. 19.00 Fenilleton: Santa-Barbara. 19.30 Jen: La roue de la fortame. 20.00 Journal. 20.25 Météo et tapis vort. 20.30 Jenx: Intervilles. Animés par Guy Lux, Simone Garnier, Léon Zhrone, Clande Savarit. Limoges-Digne. 19.235 Magazine: Grands reportages. L'odyssée de l'espace, de Michel Chevalet et Anno-Marie Blanchet. Depuis le premier pas sur la Lune. 23.30 Fenilleton: La Joyan de la couronne. De Christopha Morahan et Jim O'Brien, d'après Paul Scott, avec Charles Dance, Nicholas Farrel (8º épisode). 0.25 Journal et Météo. 0.45 Série: Drèles d'histoires. Mésaventures: Pigeon vol. 1.15 Série: Des agents très spéciaux. Pop art. 1.15 Série : Des agents très spéciaux. Pop art.

13.45 Série : Falcon Crest. 14.35 Misgazine : Aventures-toyages. L'ile an trésor bien, de Roger Montanez et Fer-nando Pérez. *Plongeurs au large de Cuba*. 15.60 Sport : nando Pérez. Plongeurs au large de Cuba. 15.00 Sport :
Cyclisme. Tour de France : 19º étape (Villard-de-Lans-Airles-Bains); A chacun son Tour, de Jacques Chancel.
17.55 Jes : Trivial pursuit. 18.20 Série : Top models.
18.45 Jes : Des chiffres et des lettres. 19.10 Actanilités
régionales. 19.30 Le journal du Tour de France. 20.00 Journal. 20.30 Météo. 20.35 Série : Euroffles. Un file aux abois,
de Walter Bannert, avec Bernd Jeschek, Bigi Fischer, Frank
Dietrich. 21.35 Apostrophes. Magazine littéraire de Bennard
Pivol. Deax philosophes français en Californie : René Girard
et Michel Serres. 22.56 Jeurnal. 23.00 Météo.
23.05 Soitzante secondes. Michel Serres, philosophe.
23.10 Magazine : Les enfants du rock. De Patrice BlancFrançard. De Lénins à Lennon : le rock en URSS
aujourd'hul. 0.25 Le journal du Tour de France (rediff.).

FR 3

13.30 Magazine: Regards de fenume. 13.57 Flash d'informations: Spécial Bourse. 14.00 Feuilleton: Flamingo Road. 14.50 Téléfihu: La rève brisé. De Boris Sagal, avec James Franciscus, Diano Baker. 16.00 Flash d'informations. 16.03 Sport: Tennis. Coupe Davis, en direct de Munich. RFA-Etats-Unis, premier simple, troisième tour. 17.00 Flash d'informations: Spécial jeunes. 17.05 Sport: Tennis (suite). 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.10 à 19.30, le journai de la région. 19.58 Dessis animé: Ulysse 31. 20.05 Jeu: La classe. 20.35 Série: Le Masqua. Les yeux en bandoulière, de Pierrick Guinard, avec Henri Viriojeux, Pierre Roussean. 21.35 Magazine: Thalassa. Les gardiens de la nuit, de François Levie. 1. Et la lumière fut! 22.30 Journal et Météo. > 22.50 Documentaire: De la Terre à la Lame. De Serge Le Péron. Diffusé sur la SEPT le 21 à 19 à 30, le 22 à 16 heures et le 25 à 22 à 30. 23.45 Musiques, musique. Enudes de Carcassi, Sor, Tarroga, par Alexandre Lagoya, guitaire. 0.60 Sports: Tennis. Coupe Davis, deuxième simple, en différé.

#### **CANAL PLUS**

13.30 Cinésia: Allens, le retour un Film américain de James, Cameron (1986). Avec Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Bichn. 15.45 Cinésia: PAnimai un Film fran-çais de Cisude Zidi (1977). Avec Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Charles Gérard. 17.30 Cabon cadia. En clair Raquet Weich, Charles Gerard, 17-30 Calbon Chang, All Calbridges (14. 19.09 Flash d'informations. 19.10 Top allum. 19.55 Flash d'informations. 20.05 Sport : Football. Première journée du championnat de France : Lyon-Marseille. 22.35 Flash d'informations. 22.40 Pochettes surprises. 23.00 Cinéma : Le lion sort ses griffes m Film américain de Don Siegel (1980). Avec Burt Reynolds, Lesley-Ana Down, David Niven. ▶ 6.45 Courts métrages: La mit de la Lune. Voyage sur la lune, de Méliès; Notre siècle, de Pelechian; Le vampire, de Jean Painlevé; Rabbit's moou, de Kenneth Anger; Gisèle Kérosène, de Yann Koupen; Lune froide, de Patrick Bouchitey; Mode d'emploi, film d'animation italien; The day before, de Rybezinski. 5.39 Sport: Boxe. Championnat du monde des lourds, en direct d'Atlantic City: Mike Tyson-Karl Williams.

LA 5

13.30 Série: Ausicalement vôtre, 14.25 Série: L'enquêteur.
15.30 Série: Maigret. 17.05 Counos 1999 (rediff.).
18.00 Dessis animé: Boule et Bill (rediff.). 18.05 Dessis animé: La telipe noire. 18.50 Journal images. 19.00 Dessis animé: La telipe noire. 18.50 Journal images. 19.00 Dessis animé: Denis la malice. 19.30 Série: Happy Days., 20.00 Journal. 20.30 Téléfilm: L'aigle des Carpathes. De Francis Megahy, avec Anthony Valentine, Suzanne Dunielle. 21.35 Série: Le voyageur. 22.10 Série: Denx files à Méand. 23.10 L'enquêteur (rediff.). 0.15 Anicalement vôtre (rediff.). 1.15 Maigret (rediff.). 2.55 Bouvard et compagnie (rediff.). 3.10 Journal de la anit. 3.15 Sam et Sally (rediff.). 4.05 Série: Pean de bananc. 4.50 Voisin, voisine (rediff.). 5.50 Bouvard et compagnie (rediff.). 6.05 Musique: Aria de rève.

M 6

13.20 Série: Madame est servie (rediff.). 13.45 Série: Docteur Marcas Welby. 14.35 Fouilleton: Richelien. 17.05 Hit, hit, hit, hourra! 17.10 Série: Laredo. 18.05 Variétés: Multitop. 18.40 Série: La petite maison dans la prairie. 19.30 Série: Cher oncie Rél. 19.54 Sor minutes d'informations. 20.00 Série: Madame est servie. 20.30 Téléfilm: Un cœur de champion. 22.05 Série: La malédiction du lomp-garon. 23.00 Capital. 23.05 Six e: Espoir en mouvement. Spectacle donné au profit des grands accidentés. 1.00 Masique: Boulevard des citps. 1.30 Variétés: Multitop (rediff.). 2.00 Docteur Carabbes (rediff.). 2.25 Richelses (rediff.). 3.50 Magazine: Charmes (rediff.). 3.50 Documentaire: L'orignal des salines. 4.15 Documentaire: Grande chasse et pêche. L'hippopotame. 4.40 Le giaire et la balance (rediff.). 5.05 Richelieu (rediff.).

19.00 Espagnol. Méthodo Victor nº 16. 19.30 Documentaire français: De la Terre à la Lune. De Serge Le Pérou. 20.30 Fiction anglaise: Mister Pye. De Michael Darlow. 22.10 Série austicale: Noctame. De Dominique Jameux. 22.30 Chôma: Céline et Julie vont es hateau. Film français de Jacques Rivette (1974). Avec Juliet Berto, Dominique Labourier, Bulle Ogier, Marie-France Pisier.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Radio-archives. La radio écrit l'Histoire : 1936-1939, anx portes de la guerre; Treme ans de vie thélitrale. 21.36 Musique : Risck and blue. Chez le libraire : Charlie Mingus. 22.40 Nuits magnétiques. Histoires d'amour à la télévision. 6.05 Du jour au lendemain. 6.50 Musique : Coda.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Jest: Invitation an voyage. 29.36 XIX-XX.
21.30 Concert (donné le 20 juillet à La Grande-Motte):
Concerto pour violon et orchestre en mi-mineur op. 64, de
Mendelssohn; Valses. Polkas de J. Strauss, par l'Orchestre
philhamonique royal de Flandres, dir. Gunter Nenhold;
sol.: Ingolf Turban (violon). 0.30 Jazz. En direct de Montpellier; Steckar Trinity + One.

#### Audience TV du 19 juillet 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) Audience instantanée, France entière 1 point = 202 000 foyers

| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV<br>(en %) | TF1                  | A2                      | FR3                              | CANAL +                | LA 5                 | M6                   |
|---------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|         |                                         | Senta-Barbara        | Actual, rigion.         | Actual région.                   | Top 50                 | Denie la malica      | Petite maleon        |
| 19 h 22 | 35.6                                    | 17.2                 | 7,0                     | 8.5                              | 7.5                    | 2.1                  | 7-1                  |
| 19 h 45 | 40.1                                    | Roue fortune<br>15-2 | Journal du Tour<br>13.0 | 19-20 letos<br>5. 1              | Tap 60<br>2_6          | Happy Days<br>2.4    | Char oncis BE<br>1.4 |
| 20 h 16 | 44.6                                    | Journal<br>17.0      | Journal<br>13.5         | La classo<br>6.0                 | 184A 185A<br>0-9       | Joseph<br>2.4        | Pub<br>3.6           |
| 20 h 55 | 48.4                                    | Vengeence<br>22.1    | Romentes<br>7.5         | Screw pointure<br>6:4            | Ciné sales<br>2.3      | Combet Aced.<br>8=0  | Jame Eyre<br>3.8     |
| 22 h 8  | 49.4                                    | Vengeence 23.4       | Romentes<br>8.7         | Scir 3<br>2.8                    | Fic ou Zombis<br>2_7   | Combet Acad.<br>9.5  | Jane Eyre<br>4,1     |
| 22 h 44 | 28.2                                    | Destinées<br>5,7     | Caméra cachés<br>13.5   | Collectiques<br>T <sub>=</sub> 1 | Dernière Vales<br>O. 5 | 2 flor à Meni<br>6.0 | Monte-Cristo<br>2. 5 |

# Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE

An cours des trois prochains jours, de vendredi 2 dimanche, un temps lourd et orageux se généralisers sur la France. Les premiers orages apparaîtront dès vendredi en Bretagne et sur les régions du Sud-Ouest. Samedi, ils gagneront du terrain et occuperont une grande motifé onest, avant d'intéresser dimanche la totalité du pays.

Vendredi : temps lourd et acassers à

#### Vendredi : temps lourd et aragenx à l'Ouest, sec à l'Est.

Vendredi : temps lourd et erageux à l'Ouest, sec à l'Est.

La journée s'annonce chaude mais moins ensoleillée qu'amparavant.

De l'Alsace et de la Lorraine à Rhône-Alpes, su Langaedo-Roussillon et à la Provence-Côte d'Azur, le ciel commencera à se voiler de nuages élevés, mais ils n'empécheront pas le soleil de briller.

Du Nord et de la Haute-Normandie an Centre et au Midi-Pyrénées, les nuages deviendront de plus en plus denses au fil des heures mais le risque d'orage restera très faible.

De la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine, le ciel sera très mageux dès le matin, et des orages parfois violents éclateront à partir de la mi-journée, lls seront plus nombreux en fin de journée, occasionnant ponctuellement des chutes de grêle et de fortes précipitations.

Les tempéraltures resteront très flevées, An lever du jour, elles seront comprises entre 7 et 10 degrés du Nord au Nord-Est, entre 10 et 14 degrés du Centre au Centre-fist, entre 16 et 20 degrés partout ailleurs, Dans l'après-midi, elles atteindront un maximum de 26 à 30 degrés, avec des pointes à 36 degrés dans le Sud-Ouest.

Le vent sera faible de secteur variable mivant les régions.

Le vent sera faible de secteur variable suivant les régions.

#### **MOTS CROISÉS**



#### HORIZONTALEMENT

I. Est vraiment gourde. -II. Blanchit quand il est bon. D'an auxiliaire. – III. Pour ramasser les mèche. - IV. Mis en roud. - V. Un homme qui descend. N'est évidemment pas un agrément. - VI. Souvent bon pour ramasser. Son université date du scizième siècle. - VIL Parfois formés de gazon. N'est pas la bonne mesure en France. -VIII. Qui a provoqué une heureuse surprise. – IX. Symbole. Pronom. – X. Tour de lit. - XI. Préposition. Une grande boucherie.

#### VERTICALEMENT

 Régime à base de galette. ~
 Coule à Londres. Sur lesquelles on a effectué un certain travail. An nord de la capitale. Permet d'aller droit. – 4. Qui en met plein la vue. – 5. Rejoint les égouts de Paris. Pas acquitté. - 6. Rejoint la Loire. - 7. Fit plusieurs répétitions. Morcean de verre. - 8. Se mouills. Circulent à l'étranger. - 9. Qui ne supporterait pas d'être négligée.

#### Solution du problème u° 5047 Horizontalement

L Glaciers. - IL Repos. Ion. -III. Initier. - IV. La. Esses. - V. Lits. Tsar. - VI. ENA. Io. La. -VII. Pommier. - VIII. Ali. Panse. - IX. Ios. Ace. - X. Nu. Oc. Ste. -XI. Peste. As. Verticalement

1. Grille-pain. - 2. Le Nain. Loup. - 3. Api. Tapis. - 4. Côtes. Os. - 5. Isis. Impact. - 6. Estomac. - 7. Rires. Inès. - 8. So. Salés. Ta - 9. Né. Raretés.

#### GUY BROUTY.

• Forum CEE-Hongrie. - Les 3 et 4 octobre 1989 se déroulera un Forum économique CEE-Hongrie consacré plus particulièrement à l'industrie agroalimentaire et à l'électronique. Ce forum réunira, à Budapest, une centaine de représe européens et une centaine de délégués hongrois pour charcher à concrétiser l'accord de coopération économique signé par la Communauté européenne avec la Hongrie à la fin de 1988. Organisée par la Commission de la CEE en association avec la chambre de commerce de Hongrie, cette manifestation prévoit la présence de quinze sociétés fran-

\* Renseignements : M. Gilbert Mul-ler on M<sup>to</sup> Elisabeth Schneider, Business Briefings, c/o COMEXAL, 1, place de la Gare, BP 7, 68001 Col-mar Cedex, Tél. : 89-23-99-49. Fax :

# rolution probable du temps en France entre le jeudi 20 juillet à 0 heure et le dimanche 23 juillet à 24 houres.

ensoleillé. Partout ailleurs, mages et orages seront au rendez-vous.

Seules les régions s'étendant du Jura aux Alpes, à la Provence-Côte d'Azur et à la Corse garderont un temps seo et

# crages seront au rendez-vous. Les crages se simeront le matin sur l'ouest de la France : du Nord, de la Normandie et de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Parfois violents, ils pour-ront donner de la grèle. Dans l'après-midi, ils s'étendront vers le Nord-Est, le Centre-Est et le Languedoe-Roussillon, évacuant le Nord-Ouest où un rafralchissement semple se fers alors sentir.

sible se fera alors sentir.

Les températures minimales avoisinement 11 à 15 degrés dans le Nord-Est et le Centre-Est, 15 à 21 degrés partout silleurs. Les températures maximales s'échelonmeront entre 25 et 29 degrés sur les régions de la mortié nord, hormis les côtes de la Manche où elles n'excéderont pas 22 degrés. Plus au sud, elles atteindront encore 28 à 33 degrés.

Le vent restera faible, de secteur ouest en Bretagne et de secteur sud silleurs.

Dimanche: toujours des orages.

La fin du weck-end sera encore placée sous le signe des orages. Ils seront nombreux à se déciencher sur toutes les régions françaises même si l'extrême Quest et le litroral méditerranéen semblent les plus à l'abri. Ces orages pourront être violents et accompagnés de fortes averses, de grêle et de rafales.

En cours d'après-midi, c'est essentiellement sur les régions du Nord-Est et sur le relief qu'ils se concentreront avant de quitter la France dans la anit.

de quitter la France dans la anit.
Tôt le matin, quelques bancs de brouillard feront leur retour, près des côtes atlantiques. Ils seront rapidement dissipés dès les promiers rayons du solcil.

Les températures minimales seront stationnaires. Les températures maxi-males seront en baisse mais demeure-ront toutes au-desses des normales sai-sonnières, atteignant 27 à 35 degrés du







| TEMPÉRAT<br>Val<br>le 19-7-1989 à 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uss extrêm                                                          | maxima<br>es relevées en<br>et le 20-7-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | re<br>19 à 6 haore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>mps ob</b><br>20-7-1 | <b>989</b>                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| FRANCI  AMCIO  BEARRITZ  33  MORDEAUX  33  MORDEAUX  33  MORDEAUX  33  MORDEAUX  30  MORDEAUX  30  MORDEAUX  30  MORDEAUX  30  MORDEAUX  30  MORDEAUX  31  MORDEAUX  32  MORDEAUX  32  MORDEAUX  33  MORDEAUX  34  MORDEAUX  37  MORDEAUX  37  MORDEAUX  38  MORDEAUX  MORDEAUX  38  MORDEAUX  38  MORDEAUX  MORDE | 17 D<br>19 D<br>19 D<br>13 N<br>16 D<br>13 N<br>14 D<br>9 D<br>13 D | TOURS TOURDER PORTEAPHER ETRA ALGRE ANGEREA ANGEREA ANGEREA BANGOR ERICANE ERI | 34 18 32 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 21 12 27 28 21 12 27 28 20 27 28 21 12 27 28 20 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 28 21 18 27 | DO DO CO DO NO DO | MADRED MARRATIO MEXICO MEXICO MELLO MONTRÉ MOSCOU NAMOSCOU NAMOSCO | Color                   | 11- D D D D D D D D D D D D D D D D D D |
| A B brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C cici                                                              | D seel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7<br>tempête            | 18 D<br>12 D                            |

c'est à dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. [Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nation

Le Carnet

.

ambar British 15

gradual (SQ) in 10 and Transfer of a second of

PROCESS AND ASS.

500

1-1

State of the second

 $\{a^{(i)}\}_{i\in I}$ 

 ${}^{\alpha}\mathfrak{S}^{\alpha}(\gamma_{1},\gamma_{2},\gamma_{2})$ 

September 18 - Street

Artes established

130 Carl

24 to

. . . . .

San Server

9 Sec. 11.

Bental At Alte. Transfer of

facilities with the second

Pompes Fundic Petrin Skill

AND THE HER MY THE

Vertex aux erecharus public

witter a facility to the same TROM . PRIS COLLECTION

MALE PLANT TRAIT STREET

And the same of th



# Le Carnet du Monde

Jacques DANCER, agrégé de l'Université, proviseur honoraire,

a quitté les siens le 13 juillet 1989, dans

Selon se volonté, les obsèques ont en lieu dans l'intimité familiale, à Saint-Jean-d'Avelanne (Isère).

Cette annonce tient lieu de faire-part.

- Le docteur Suzanne Hajman,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Claude-Marc HAJMAN.

sarvenu le 16 juillet 1989, dans sa gua-

Les obsègnes auront lieu le vendredi 21 juillet, à 9 h 30, au cimetière Nord de Melun. Réunion au funérarium de Melun, rue Pierre-Brun.

Il ne sera pas reçu de condoléances, un recueil sera à la disposition des per-sonnes déstrant exprimer leur sympathie

Ni flours ni couronnes. Des srbres seront plantés à sa mémoire en larael.

Et ses amis, or in douleur de faire part du décès de

M- Marguerite LALANDE,

survenn à Lille, le 15 juillet 1989, à l'âge de soixante-quatre ans.

Scion sa volunté, ses obsèques ent en lien dans la plus stricte intimité, le 18 juillet.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du

Carnet du Monde -, sons priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité...

Pompes Funêbres

Marbrerie

CAHEN & Co

43-20-74-52

MINITEL par le 11

566, avenue de la République, Résidence les Tuileries, 59800 Lille.

née Saporta, agrégée de l'Université,

11, rue Gaston de Caillavet, 75015 Paris.

on époux, Julien et Pierre-François,

Raymonds Le Veillé,

- Jean Lalando.

Juliette,

m petite-fille, Hélène Saporta,

Ni flems ni contonnes,

2. rue de Ponthierry,

De la part de Lucette

on éponse, Elsa et Lucile,

son épouse, Françoise et Olivier, ses cafants, Eticane, Laurent et Marie,

ses filles,

M. Maurice Hajman,

M. Maurice Hajman,

ses parents, M. Didier Hajman,

### Naissances

- Cécile et Philippe BROUSSARD om l'immense joie d'unnoncer la nais sance de laint second fils

#### Maxime,

à Neuilleaur-Seine, le 16 juillet 1989.

Sense O'REGAN, et Thomas sont heureux d'annoncer la naissance de

Patrick.

le 14 jäillet 1989.

92100 Boulogne.

Ĩ.,

Mariages

Laurence LUCAS Henri SZTULMAN ont la joie d'amoncer leur mariage, célébré dans l'intimité, le vendrodi 14 juillet 1989, à Pin-Balma.

10, rae de l'Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Se Le Village, 31 130 Pin-Balma

- Ma Pierre Neny, son affière grand-mère,
M. et M. Jean Castagner,
M. et M. André de Boysson,
ses grands-parents,
Antoine et Bernadette de Boysson,

ses percents, Bertrand et Béatrice Merigot, Thomas de Boysson, ses frères et sæur. Marc et Martine Salies

Vincent et Christine de Boysson, Renoît et Alix Guibert, Armand et Anne de Boysson, Jean de Boysson, ses onoles, tantes CL SCS COU ont la grande douleur de faire part de la mort accidentelle de

Charlesto de BOYSSON,

Ses obsèques out été célébrées le 20 juillet, en l'église de Vitrac (Dordo-**(49**)

- Guy et Anno-Marie Brochard, Ciando et Geneviève Terrière,

chard,
Alaia et Mireille Brochard,
Dominique et Nicole Brochard
et leurs cofants,
out-la tristesse de faire part du décès de

Germaine BROCHARD, née Ertand, vouve de l'ingénieur général Raymond BROCHARD,

sorvenu le 18 juillet 1989, en son domi

Les obsèques auront lieu le 21 juillet. à 10 h 30, en la basilique Sainte-Clotilde, Paris-7°.

6, rue Saint-Simon, 75007 Paris.

- M= Genevière Canvin. Christian Cauvin,
Michel et Danièle Cauvin,
Dominique Cauvin,
ont la doulour de faire part du décès de

M. Jean CAUVIN,

pienscinent décédé le 19 juillet 1989, dans sa soixante-sixième année.

92140 Clamart.

.

4

.

 M. Roger Duchène
et M™, née Jacqueline Cayol,
M. et M™ Hervé Duchène,
M. et M™ Rémi Duchène,

M. et M™ Rémi Duchène,

M. et M™ Rémi Duchène, ont la douleur de faire part du décès de

M= Tony CAYOL, née Margnerite Lézian,

leur mère et grand-mère.

Les obsèques religieuses ont en lieu, Marscille, dans l'intimité familiale. Jacqueline Chasse a la douleur de faire part du décès de sa

M= Jern CHASSÉ, néc Sezenne Beurey,

survent le 11 juillet 1989.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu, à Saint-Raphadl, le 13 juillet 1989. 7, rue Boulard, 75014 Paris.

Ventes aux enchères publiques

NICE - PROMENADE DES ANGLAIS-Sous le château de Nice à l'entrée du port, quel Reuba-Capéu

LUNDI 24 JUILLET 1989 A 19 HEURES (Expositions : Dimenche 23 juillet et lundi 24 juillet 1989) **VÉHICULES DE COLLECTION - PRE-COLLECTION** 

HAUT DE GAMME - TOUT TERRAIN FERRARI TESTA ROSSA 1988, ASTON MARTIN LAGONDA, FERRARI, LAMBORGHIMI, MASERATI, ENCALIBUR, MERCEDES, AUBURN REPLICA, COBRA REPLICA, PORSCHE, IAGUAR, ROLLS-ROYCE, SIDE CAR HARLEY DAVIDSON, «CIGARETTE» FOLINTAIN PERFECT (2 MOTELINS 820 cv)

Vente effectuée par le ministère de

SCR-F-COURCHET, Ph. PALLOC, T. COURCHET, communitations are AP R. PEDE. 50, no German, 00000 NICE - Tal.: 53-85-85-50, -Fex: 83-82-45-11. 50, ner Goffredo, 00000 NRCE, - Iel. : 33-90-90-00. - TRIL : contributive princips : En principa de SCP BOSCRER, STUDER, FROMENTER, contributive princips : En principa de SCP BOSCRER, STUDER, FROMENTER, contributive princips : 42-90-97-97.  - On noes prie d'annoncer le décès

M- Laurence PIGEAUD, le 10 juillet à l'âge de seixante-dix-sept

De la part de M. Jean Poupardin, son beau-frère, son beau-trare, ses neveux et nièces : 'Chire et Alain Stuhi, Madeleine et Bernard Félix, Martine et Pierre Chambron,

Et tous ses petits-neveux et arrière-

Les obsèques ont eu lieu, le 13 juillet, dans l'intimité familiale.

- Mass Pierre Reboul,

64, rue J.B. Notte, 59100 Roubaix.

su fille, M. et M= Daniel Sultan et leurs enfants.

à l'âge de quarante ans, le 16 juillet enfants,
M. et M. James Cohen-Ganouna.

M-vewe Edmond SULTAN.

survenu subitement à son domicile le

La levée du corps aura lieu le 20 juil-

Cet avis tient lieu de faire-part.

leur chagrin.

21 juillet 1989.

6, avenue Charles-Emmanuel, 94450 Limeil

Les avis pouvent être ineérés LE JOUR MÊME

Télicopies: 45-23-06-81.

Las lignes en capitales grasses sont facturées aur le base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées, Minimum 10 lignes. L'IMMOBILIER

REPRODUCTION INTERDITE

locations: appartements ventes non meublees offres

14° arrdt SAINT-JACQUES

Martine et Pierre Calanteeur,
Arnaud Chabantous,
Mario-Jeanne et Marc Poupardin,
Claire et Jacques Tissot,
Christiane et Denis Poupardin,
Prançois Poupardin,
Danièle et Didler Poupardin, S/rue et jertine, 9d 5 pos cuis., 2 s. de bris, chiff cent + studette, confort 4 850 000 F. TG.: 43-20-26-35. MARTINE MINIORLIER. 15° arrdt

« Celui qui écoute ma parole et croît à celui qui m'a envoyé a la vie (Jean V-24.)

son épouse,
M. et M= Michel Vancosthuyse,
M. et M= Dominique Prévot,
M. et M= Jean-Louis Reboul,
M. et M= Alain Reboul,

M. or M.— Alam Reboon,
ses enfants,
M. Jean Roboul,
M. et M.→ Gustave Choquet,
M. François Bruhat,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre REBOUL. officier de la Légion d'honneur, doyen honoraire de la faculté des lettres

survenu le 15 juillet 1989.

Ses funérailles ont eu lieu dans l'inti-

— M≔ Emma Cohen-Ganouna, M≔ veuve Emma Cohen-Ganouna,

Le président Roger Benarrosh, Le rabbin Daniel Parbi Et le conseil d'administration du Mouvement juif libéral de France, ont la douleur de faire part du décès na mère, Mª Michèle Sultan,

doctour Claude-Mare HAJMAN, son fils, sa belle-fille et ses petits-

et lours enfants, son frère, sa belle-sœur et ses neveux, M. et M. Jacques Cohen-Ganouna Les obsèques auront lieu le vendredi 21 juillet, au cimetière de Melun-Nord. Rendez-vous à 9 h 15, au funérarium, rue Pietre-Brun.

et lours enfants, son frère, sa bello sœur et ses neveux, ant la doulour d'annoncer le décès de

19 juillet 1989, à 11 heures, 27, rus Armand-Carrel, 75019 Paris.

Vitry-sur-Seine (49-51, qual Jules-Guesdo, 94400 Vitry-sur-Seine), suivie, à 16 heures, de l'inhumation au cime-tière de Pastin.

Remerciements

M= René Ulmann,
Les familles Rosenwald et Berl,
très sousibles aux marques d'affection et
d'amitié qui leur ont été témoignées lors

remercient tous ceux qui ont pris part à

Nicole ULMANN.

**Anniversaires** 

Pour le prer rappel à Dieu de

Françoise Mathilde DIÉ,

une pieuse pensée est demandée à ceux qui l'ent aimée en union avec la célébra-tion de la messe en l'église paroissiale de Carnac, le 25 juillet 1989.

- Il y a un siècle naissait à Reims Armand GIVELET, ingénieur ESE,

Grand Prix du président de la République pour la plus belle invention française. Chaque jour, des milliem de Français utilisent ses découvertes.

CARNET DU MONDE Renseignements : 42-47-95-03.

s'ile nous parviennent avant 9 h 30 mu niège du journal, 7, r. des Italiens, 75427 Paris Cedex 08. Tilex MONPAR 650 572 F.

Tarif de la ligne H.T. Toutes rubriques ............ 83 F Abonnés es actionnaires ..... 73 F tions diverses .... 86 F bureaux

**Paris** PLACE D'ITALIE

17, rue Albert-Bayet, 13°, à louer dans imm, ricent, sens commission. Studios III nº, tt cft, loyer 3 400 F, ch. st. park. compris. S'ed. su gardien, 9 h/12 h et 14 h/18 h. 45-23-15-21.

Bouclouet. Bel imm., ancier sympathique petit 3 poss, cft, asc. 1 295 000 F. 45-77-96-85, poss, park. M\* PASTEUR. Important société loue, seus commis sion, dans imm. et cft, libr de sults, 7\* étage, stalis e suits, 7° érage, attaise 4 m², loyer mensuel 150 F charges comprises, 43-21-63-21, buresu, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, R. SAINT-CHARLES, Lumi neux, sur jardin, grand 2 poss, oft, sud, ref. neuf. 48-77-96-85,

16° arrdt TROCADÉRO Très bel imm. 1930, appi 7-8 pas, a. de bre + s d'eau, tout confort. 7 400 000 F. Td.: 43-20-28-35. MARTINE IMMODELER.

17° arrdt M\*\* Toenière et Damourette, notaine à Yvetot, 2, ev. de Verdun. 35-85-08-01. A VENDRE Paris-17\*, 0\* éc., cans soc., sppt F 4, 520 000 F

+ frais. Pr to reno, s'adr, aux not, 18° arrdt

recent gd 2 gees, tt eft. 480 000 F. JULES-JOFFHIN Imm. Fount. 3 pees, tt eft. 1 290 000 F. Imme Nureadet, 42-83-01-82. appartements achats

PRÈS PORTE MONTMARTRE

DANT-FLORENT
CORSE

Transit termin de 78 000 m²

I vendre. Entièrement
constructible, permis de
construire pour 28 villes.
Danbel, B.F. 4.
B-180 itemient,
BELGIOUE.
T.C.: 432-2-6572772.

immobilier information

INVESTISSEURS POUR L'ESPAGNE

SOCIÉTÉS MULTINATIONALES

A Marbella, Cesta del Sol,

Nous vendons l'immeuble le plus important et luxueux près de la mer

Nous vendons aussi le meilleur terrain avec licence pour immeuble de

luxa et hôtel 5 étoiles

Information:

CLUB FINANCIERO IMMOBILIARIO, SA Téléphone: 52/77.18.10 /82.42.44

FAX: 52/82-24-46.

AGENDA IMMOBILIER

« IMMOBILIER A LA RÉUNIÓN ». Profitez au mieux de

la défiscalisation. Ne payez plus d'impôts pendant cinq

ans, de plus à votre diposition, une équipe de juristes,

d'architectes, d'ingénieurs possédant un capital expé-

Pour tous renseignements :

Sté PROMORE SA Tél.: (16-1) 49-11-01-19

CANNES CENTRE

Villa « Medicis »

· 37, rue de Stalingrad

mentes maisons de ville. Stan 3-4 pièces. Terrasse. Jardin Ouartier résidantiel calme

Commerces. Frais de notaire réduits

LIVRABLE ÉTÉ 1990

Renseignements ventes :

SORIM, 383, bd Georges-Courteline

MANDELIEU COTE D'AZUR

Investissez au Harneau des Granadines

Résidence de lossirs

2 pièces duplex meublé avec jardin

Garantie locative par contrat — Bureau de vente : 92-97-58-07 Documentation CONTACT IMMOBILIER

19, boulevard Gambetta, 06110 LE CANNET

aisons de ville. Standing

Parc de 3 hectares, piscines, Club House

TÉL : 93-90-03-01

Fax: 49-11-19-93

rience unique dans les DOM.

06250 MOUGINS

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL

BUREAUX

A LOUER MÉTRO BOURSE 700 m² divisibles

45-63-08-08. DOMICRIATION
Burz, télécopia, télex.
AGECO 42-94-95-28.

MONTPARNASSE MP PASTEUR. Importants société lous, sans commission, dans imm. tr cft, susdies 32 m², loyer 3 500 à 3 660 F ch. comprises. 4 3 - 2 1 - 8 3 - 2 1 buresu, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. A PONTOISE

PRÈS BO ORNANO
récent 2 poes, 11 cft,
3 300 F cc, rus Pouchet, gd
4 poes, tt cft, réc., 6 200 F cc, M\* Passy, besu 3 poes,
cft, r.-de-ch., 7 300 F cc.
james Marcadet, 42-82-01-82. 'immeubles' ferrains :

Interessant pour placement, vand varger visibilisé, situé alte pretégé, 15 min. Mentes, 40 min. Pontoies, surface et prix à débettre. Tél. su : 34-67-26-10 l'ap.-midi et le soir ap. 21 h.

pavillons [= SAINT-CUEN pevil. brigus, turnin 191 mf. 106 mf hab., sur 2 nks, gar. + s/aci, 850 000 f. https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/sign/ https://www.miss.com/ https://www.

**DOMICILLATIONS** 

RICHARD ELLIS

Particulier loue local commercial 50 m² à usage de bureaux ou profession libérale

LIBRE DE SUITE 30-73-30-23, HB 30-31-34-56, domicie

meubles, appt, pavillo Paris et benilleus. Prix élevé si justifié, Tét.: 43-38-49-42.

\*maisons individuelles Maison de pays dans le Mor-hiten, à 5 km de Ploemel, sen, 50 km de Ritmas et de Vannes, 550 m de terrain, Rez-de-cheussée : grande saile à reanger avec chem, cuts., cab. de tollette + débarrat, w.-a., Raz-de-jardin : Serzasse, Étags : 4 chbres, grande saile de beins, w.-a., rangements.

Rémunicat. verses par l'Exe Adresser note de motivatio et e.v. avant fin août à : Y. AGUILAR, 7, pas du Chal-les-Farines, 33000 BORDEAUX.

J.F. 29 a., maîtries A.E.S., option R.H., diplôme resp. Formation C.N.A.M. Expunselon. + G.R.H. Ch. postes évolutif. T.: 40-37-48-12.

etite entreprise, tous corps d'état repherche TRAVAUX RÉNOVATION ravelements appts, maga-s, collectivités, etc. Devis steit, prix modérés. Pilté crédit. 48-82-34-56+.

CFL cherche prof. de portuge pour mois d'aoû 9-30-74, M. Co

A VENDRE
Deux feutsuffe cutr
feux places était menf.
Prix : 2.000 F.
leux sièges « Veltaire ».
Etat menf.
Prix : 1.000 F.
Renseignements :
[6i6phone :43-61-84-83.

villégiature)

CORSE SUD (BASTIA)

Marana, especies verts. A

🛚 propriétés 🖺 50" Paris direct, AS, sortie Dordwes, proche terrain de golf de Ferrièree, « Vaugouwd ». Vet rès belle propriété de caractère avec vue imprenable sur vallée du Loing. Entrée, coin culeine, grand edjour donnant sur terrasse avec piscine 10 × 4, 2 chibres, beins, w.-c., dépandancee, présu, barbeue. Excellente sffairs, libre de suite. Terrain arboré 2 800 m², 788 000 F. [16] 35-96-95-96, ta les jours, même le dimanche.

MARLY-LE-ROI, à rénover, 150 m² hab. sur 2 niveaux, jardin 865 m² 43-68-00-32,

A vendre URGERT

150 km de Paris par A 13
40 km de Horisur, 70 km de
Demville, cheumère normande
authentique, parfeit état,
Fr-de-ch. + étage swa petites
lucarnes, 2º logit avec cheminée, dépendances leston d'éni,
berbessel, serrein 3 220 m²,
s'adr. M. Real-Cacheleux,
notain, 27350 Routot. notaire, 27350 Routot. Td. ; (16) 32-56-80-66.

EPERNON (28230) (16) 37-83-73-73 rech pour se clerible
PARIS ET BANLIEUE
PPTÉS, TERRAINS,
ÉTANGS, PORETS, ETC.
PARIMENT COMPTANT
chiez votre notaire.

PROVENCE-LUBÉRON Balle bátissa sinc. en pler-, agráf public, surt. 853 m², pare 1 268 m², 2 400 000 F. T&L: (16) 90-77-80-01. viagers

à la recherche d'un emploi Le ministère de l'équipement et l'école d'architecture de Bordeeux organisent un exage d'un en, à parch d'extobre 1989 auprès de maîtres d'ouvrages public et privés et de consultants an urbanisme.

DEMANDES D'EMPLOIS

JURISTE CONFIRMÉ locteur en drok, 10 e. sep. mmobiller, informatique social, fiscal, sociédis. Etudie propos. ent. ou ceb. Tél. : 43-41-36-49.

J.H. CAP pâtiesier, ch. piece à tps complet. France ou Sulese. Fini O.M. le 27-7-89. Tél. : 33-61-74-65, soir.

capitaux propositions commerciales

enseignement.

propositions diverses

VARL Particul. Ioue meison calme, dens un perc de loieirs (piecke, tennie, enimetton), è 4 km de Frijus. Pour 6 pers. (3 chèrea). Libre è part. du 28 solit. 2 500 Fasm. (1) 64-21-05-05, spr. 18 h.

prox. Placine et tennis (5 cours). 95-33-61-31, medin jungu'à 10 h et/ou 13/15 h et/ou soir (à part. 20 h).

# Économie

#### SOMMAIRE

La création d'un plan d'épargne populaire (PEP) laisse entier le problème du financement des retraites dans les années à venir (lire p. 25).

L'emploi en Europe dépend essentiellement du développement des petites et moyennes entreprises, estimo la Commission de Bruxelles (lire p. 25).

La sécheresse qui sévit en France amène les pouvoirs publics à préconiser mesures de restriction en eau. Le président de la FNSEA se prononce pour une suppression momentanée des charges des agriculteurs victimes de la sécheresse (lire cicontre).

■ En 1988, l'industrie française a connu une vive reprise. Les meilleurs résultats depuis douze ans (lire cidessous).

■ Raientissement de l'inflation aux États-Unis (lire ci-dessous).

# Les pouvoirs publics s'inquiètent des répercussions de la sécheresse en France

S'E est encore trop tôt pour dresser un bilan de la sécheresse qui frappe le sud de la France, on sait déjà que le manque d'esu sura des conséquences catastrophiques sur certaines récoltes. Dans les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, en Corse et dans l'arrière-pays méditerranéen, on constate pour l'ensemble des producteurs des pertes de rendement allant de 30 à 40 % sur le colza et le tournesol, à 50 % sur le blé dur, les orges de printemps, le maïs et le sorgho en terre légère.

Inquiètes de la persistance de la canicule et de l'insuffisance des moyens d'urigation, les organisations agricoles mettent en œuvre la solidarité professionnelle entre les régions touchées par la sécheresse et celles du Nord et du Centre, qui disposent de réserves en fourrage. Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), M. Raymond Lacombe, estime, dans l'extretien qu'il nous a accordé, que les agriculteurs victimes de ce coup de chaleur

devraient bénéficier d'un allègement substantiel de leurs charges. Le président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), M. Henri Jouve, a précisé déciaré le même jour que le gouvernement pourrait prendre des mesures plus contraignantes de rationne-ment de l'eau dans certaines régions en cas d'aggravation de la sécheresse.

# « Il faut une année zéro des charges pour les victimes »

nous déclare le président de la FNSEA

« Quel est aujourd'hui le degré de gravité de la sécheresse ?

- Il faut être prudent car la situation évolue chaque jour. Elle est très grave dans le Grand Sud et le Sud-Ouest où les céréales d'automne sont médiocres. La baisse des rendements atteint par endroits 50 %. Quant aux récoltes d'été, elles seront souvent inexistantes faute d'eau pour l'irrigation. Dans l'Ouest, la question est de savoir comment va. évoluer le maïs. S'il ne pleut pas, nous comaîtrons une crise profonde. - Avez-vous appelé à des

Nous avons demandé à toutes nos fédérations départementales nos fédérations départementales d'encourager les « mariages » entre les régions d'élevage du Sud et les régions céréalières du reste de la France pour que ces dernières échangent des réserves de fourage au lieu de les enfour ou de les brâ-les Cemendant cette solidarité proler. Cependant, cette solidarité pro-fessionnelle ne suffira pas.

 Nous aimerions que les régions d'élevage puissent recevoir à des prix réduits et sans frais de transport des céréales européennes actuelle-ment stockées. Les réserves de mais pourraient ainsi alimenter le cheptel mieux que le foiu. Cette opération

avait bien fonctionné en 1985 et

- Mais si l'été reste chand et

- Il faudrait profiter de ces difficultés climatiques pour poser le pro-bième de la gestion des réserves en eau. Il existe des barrages d'EDF qui ne servent pas dans les Pyrénées, le Massif Central ou les Cévennes. S'ils lâchaient pour une courte période quelques millions de mètres cubes, on pourrait assurer l'épiaison des male sans mettre en cause l'alimentation électrique des centrales. Mais EDF, en vertu de ses contrats avec l'Etat, accepte de céder l'eau seulement pour les besoins humains lorsque se posent des problèmes d'eau potable. EDF accepte, sinon, de vendre de l'eau, mais les prix sont trop élevés.

> Manque de mesures

Quelles sont les conséquences financières pour les agriculteurs touchés par la séchereuse?

- Ils n'out plus de trésorerie. Jusqu'à un passé récent, l'agricul-teur avait toujours inscrit dans ses

comptes une partie des calamités. Les orages, le gel, la sécheresse ; ils supportaient ces difficultés car ils avaient toujours des réserves en trésortrie ou en fourrage. Mon grand-père répétait qu'il fallait toujours garder un coin de porteseuille ou de grange pour les années difficiles. Anjourd'hui, ce n'est plus possible. On a trop tiré sur la corde des prix agricoles. L'opinion publique devrait comprendre que ces réserves doivent être incluses dans nos prix

 Que préconisez-vous pour limiter la casso financière ? Il faut prendre des mesures d'urgence d'allégement des charges financières; décider, d'une certaine manière, une aunée zéro des charges en reportant les annuités d'emprunt en fin de période d'amortissement. Pour les plus touchés, il faudra penser à la compensation d'une partie des cotisations sociales qu'ils ne pourront pas payer. L'ensemble du système des «prêts calamités» doit être revu. Le plafonnement à 100000 F est insuffisant et devrait easer an moins à 150 000 F. Le tanx de 8 % sur ces prêts est trop élevé. On devrait le ramener au niveau de l'inflation pour les agricul-teurs les plus touchés et à 5 % pour

» Le fonds de calamité, alimenté pour moitié par les agricultours et pour l'autre moitié par le budget de l'Etat, atteint en principe 700 millions de francs. Mais il reste seulement 300 millions de francs et les

(Suite de la première page.)

de quinze jours aux régions du Centre. Les quelques orages, parfois dévastateurs, comme ceux qui se sont abattus en Gironde, n'ent pas amélioré durablement l'état des sols, des cultures et des

ressources en cau dans le Midi. An contraire, l'été torride et

l'évaporation accélérée qui en résulte accroissent la sécheresse.

3 millimètres d'eau an lieu des mière quinzaine de juillet,

47 millimètres en temps normal. Résultat : sous le célèbre Pont de

Pierre d'où, contemplant une

crue catastrophique, le président Mac Mahon s'écriait, à la fin du

siècle dernier : « Que d'eau! Que

d'eaul», il ne passe plus, dans le lit de la Garonne, qu'un mince

filet de 25 mètres cubes par

seconde. En Aquitaine, les

nappes sonterraines baissent actuellement de 5 centimètres par semaine. On n'avait pas vu

irrémédiables. Les rendements en

blé tendre seront de 20 % à 25 %

A Toulouse, par exemple, il

Les pluies ont donné un répit

Des régions à feu et à sec

calamités de 1988 des régions du Sud n'ont pas encore été indemni-sées. La procédure administrative .es (

*न्यवेत्वव* (

in South Bridge

128 74 75

Same and the

機器の大

# <u>244 5</u> 4

And I stone

النهتا

وديتينو

3.12

2 2

(1.55901) - 2.3600 (magnetick)

distinguish control of

- Nous pouvons faire face avec les budgets affectés à l'agriculture sans poiser dans d'antres réserves. La France dispose selon nons de 7,3 milliards de francs dans le cadre des retours du budget communau-taire en 1988-1989 et d'économies de dépenses pour le budget agraçole de 1990. Aucune sécheresse n'a fant pas oublier qu'en cas de diffi-cultés supplémentaires, la munuali-sation de la Caisse nationale du crédit agricole nous laisse un droit de retour de 5 milliards de francs. Sur la somme de 7 milliards de francs versée par les causses régionales au liards nous sont revenus lors de la conférence annuelle de février 1988 pour alléger la dette agricole, Ilreste done 5 milliards à recevoir. Je. Pont bien compris comme ça.»

Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO.

général est déjà celui d'un mati-

vais mois d'août. La végétation

est sèche comme de l'amadon au

point que des channes et même

ou tout au moins leurs popula-

des récoites sur pied flambent. Enfin, les rivières elles-mêmes

### Vive reprise de l'industrie française en 1988.

Bénéficiant d'un contexte économique national et international favorable, l'industrie française a comu en 1988 ses meilleurs résultats depuis douze ans, constate l'INSEE dans les comptes de l'industrie publiés le 19 juillet.

Amorcé en 1985, le redémarrage de la production manufacturière s'est véritablement concrétisé en 1988 avec une progression de 5,1 % en volume par rapport à 1987 (à prix 1980), per-mettant à l'industrie de contribuer pour près d'un point à la croissance de 3,7 % du PIB (produit intérieur brut)

Toutes les branches sont concernées, des hiens intermédiaires (avec une hausse supérieure à 5 %) aux biens de nausse superieure a 3 %) aux otens de consommation (+4%) en passant par les transports terrestres (+4,5%), avec l'exploit particulier de quatre grandes activités qui représentent, ensemble, un peu plus du quart de la production industrielle totale: +7%

Loyers

Les banx du premier trimestre pourront augmenter de 2,3 %

Les loyers des logements indexés sur l'indice du coût de la construcion du premier trimestre pourront aug-menter de 2,3 % à l'échéance ann-versaire du bail, à la suite de la publication de l'indice INSEE de la construction an Journal officiel du

Cet indice, qui sert de référence aux révisions annuelles des loyers du secteur privé, s'est en effet établi à 929 au premier trimestre 1989, contre 908 au premier trimestre 1988, soit une hausse de 2,3 %.

Le gouvernement envisage de publier en août un décret limitant en région parisienne les augmentations de loyers au moment du renouvellement des baux ou lors des nouvelles locations si les logements ne font pas l'objet de travaux importants.

pour la mocamque et la parachimo-pharmacie, + 9,1 % pour la sidérurgie et + 9,6 % pour l'imprimerle-presse-édition. Exceptionnelles pour la France, ces performances le sont beaucomp moins si on les regarde d'un point de vue européen : le taux de croissance moyen de la CFE est de 5,1 % (identique au taux français) et la Grande-Bretagne ou l'Italie font mieux avec respectivement 7,1 % et 6,2 %.

L'investissement poursuit son redressement engagé en 1935. Avec une hansse de 12,5 % en 1988 à prix 1980 (contre 6 % en 1987), la progresson ains attent 43 % est quartes ans, plus nettement marquée dans l'automobile (+60 %) et les biens intermédiaires (+50 %) que dans les biens d'équipement et de consommation (entre + 31 % et + 37 %).

La réduction de l'emploi industriel, caractéristique majeure de l'économie française depuis 1974 – avec 1,4 million d'emplois supprimés en quatorze ans, soit le quart de l'effectif initial s'est pour la première fois ralentie en 1988. Le repli n'a été que de 1,8 % (soit 73 000 personnes), le taux le plus faible enregistré depuis 1982, pour atteindre des effectifs totaux de 3,852 millions en 1988. L'aspect le nies positif, note l'INSEE, concerne la pins positi, note l'INSEL, concerne la productivité dont le rythme a effectué un véritable bond: +5,7% contre +1,4% l'année précédente. Les per-formances de toutes les branches tran-

SOCIAL

1987, si l'on excepte l'automobile, qui, depuis trois ans, caracole à un rythme moyen ammel de 9 %.

moyen annuel de 9 %.

Soule véritable ombre au tableau mais de taille: l'aggravation du déficit extérieur industriel: - 42,6 milliards de francs contre - 10,8 ca 1987, à comparer au soble positif de 32,5 milliards en 1986, déjà très en retrait sur les années précédentes (+ 83 milliards en 1985, + 97,1 ca 1984). «Il est vrai constate l'INSEE, que ce déficit s'explique pour partie par l'effort d'investissement dont on peut attendre à terme un redressement des échanges (...). Mais il reste que, pour la pre-mière fois en vingt ans, nos échanges industriels se troduisent par des défi-cits qui, étant donnés leur ampleur et leur contenu, ne sont pas seulement conjoncturels et ne seront comblés conjoncturels et ne seront comblés qu'au prix d'efforts patients et obsinées. » Toutes les branches sont en recul. Le plus inquiétant, précise l'INSEE, concerne les biens d'équipement professionnel dont les échanges extérieurs ne cessent de se dégrader depuis quaire ans : ils dégagaigne 68 milliards de francs d'excédent el 1984, le chiffre est tombé à 1,1 milliard en 1988. Pas question donc pour les industriels français de s'endormir les industriels français de s'endomnr sur les lauriers conquis en 1988, à la veille de l'échéance du grand marché

Réactions syndicales après la réunion

des patrons des entreprises publiques

En réaction à la réunion des consiste de encodrer » les relations ministre «a-s-il voulu substituer de le commission la traditionnelle lettre de cadrage

sociales», déclare la commission exécutive de la CFDT. «Le caractère solenne! donné aux recomman-

dations, estime M. Paul Marchelli, président de la CGC, montre l'état de dépendance que le premier

ministre veut continuer à imposer aux responsables d'une grande par-

#### Net ralentissement de la hansse des prix en juin aux Etats-Unis

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2 % en juin contre 0,6 % en mai et 0,7 % en avril, a annoncé mercredi 19 juillet le Département du travail améri-

cain. C'est la plus faible progression des prix enregistrée en seize mois. Le bon chiffre de juin a rassuré les experts économiques de la Maison Blanche qui, mardi, avaient révisé à la hausse leurs estimations de l'inflation pour cette année, prix à la consommation de 4.9 % contre les 4,2 % prévus en février dernier. Le ralentissment des prix en juin ramène la hausse des prix de détail à 5,9 % en rythme normal au cours du premier semestre contre. 6,7% de janvier à mai, progression qui reste tontefois supérieure aux 4,4% euregistrés en 1987 comme en

Cette décélération de l'inflation s'explique d'abord par la décrue des prix de l'énergie (en recul de 1 % sur un mois) et la bonne tenue des prix alimentaires. En exchant ces denx secteurs où les prix sont son-vent très volatils, la progression des prix à la consommation en juin est dant limitée à 0,2 % contre 0,6 % en mai.

une nouvelle procédure qui écarte-rait les organisations syndicales?, s'interroge M. Marc Blondel, secré-taire général de FO, qui a annoncé l'envoi d'une lettre à M. Rocard pour lui demander à être reça.

Les orientations proposées sont

également contestées, notamment la place faite à l'intéressement. La CFTC récisme en «préalable» une révision des salaires, FO se préoc-cupe du «revenu direct et mensuel». Avec la CFDT et la CGC, chacun

vir de «camouflage» à la politique

Enfin, FO et la CFDT s'alarment de la présence à cette réunion des

directeurs généraux des postes et des télécommunications. «Le gou-

ernement aurait-il fait son choix-

passage . en force » pourrait

conduire ad un conflit social

«Nous rigéceptons pas que les PTT soient d'ôres et déjà considérés

redoute de voir l'intéressem

cela depuis vingt ans. Les conséquences sont de trois ordres : en Hauto-Garonne, dans l'Ande et le Tarn notamment, les cultures ont subi des dégâts jugés

> inférieurs à la moyenne. Ceux de blé dur encore plus médiocres. Le fourage, lui aussi, sera très déficitaire. Aussi les organisations agricoles conseillent-elles aux cultivateurs de garder précieusement la paille et de la traiter pour que, faute d'autre chose, le bétail puisse la consommer cet

Une side de la Communanté

Le ministère de l'agriculture compte demander aux commu-nautés européennes une aide, sous forme de céréales à prix réduits, qui compléterait les rations données aux animaux. Deuxième conséquence: les forêts méridionales sont en péril. Les incendies se multiplient et, scion les pompiers, le tableau

mourir en masse. Pour prévenir cette catastrophe naturelle, le secrétariat d'Etat à l'environne ment a demandé aux préfets de

tions piscicoles, arrivent à un point critique dans la moitié des cours d'eau de Midi-Pyrénées il n'y a même plus le dixième du debit moyen. Certains, comme ceux du Piateau de Lamemezan, sont aussi sees que des oueds africains. Les poissons vont donc maintenir à tout prix un débit infinimum dans les rivières, quitte à stopper les pompages des usines et des exploitations agricoles, Déjà, dans vingt-six départements, les autorités ont pris des mesures de restriction à l'unilisation de l'eau. Dans certaines munes situées au pied des Pyrénées, on n'irrigue plus qu'un jour sur sept.

#### Avoir des idées

La France manque d'ean, il fant donc qu'elle ait des idées. Partant de ce principe, M. Brice Lalonde lance, à partir du 24 juillet, une campagne d'affi-chage et de messages radio sur le thème: « Cette année nous vivons sur nos réserves. Economisons l'eau. »

A raison de trois cents niessages de trente secondes chacun le ministre veut, sur un mode plaisant, donner aux Méridionaux des conseils antigaspillage: net-toyer sa voiture à sec, arroser intelligemment, se doucher avec discernement, mieux utiliser sa machine à laver, stopper les fuites, etc. « Inciter les Français à faire preuve de civisme, dition à l'environnement, est la seule façon de prévenir un rationne-ment de l'eau potable qui, si la canicule continue, deviendrati

incluctable > MARC AMBROISE-RENDU.

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

dirigeants d'emreprises da sec-teur public, le 18 juillet à l'hôtel Matignou, la plupart des organi-sations syndicales s'étonnent de

la méthode employée par

### Francic La Skow France des années 90

Comptes de l'exercice clos le 31.03.1989 Actif net au 31.03.1969 : F 3,736 milliards Valeur liquidative au 11.07.1989; F 469,80 Performance du 31.03.1988 au 31.03.1989 : + 41,15 % Performance entre le 31.12.1988 et le 11.07.1989 :

Dividende 1988-1989 : F 12,50 + F 3,15 d'avoir fiscal (sort une progression de 11,50 % du montant global) mis en paiement le 12 juillet 1989. Remploi du dividende global sans frais du 12 juillet au 12 octobre 1989.

Le Président Jacques Guernet a déclaré :

«Nous ne partageous pas cette aux responsables d'une grande par-conception de rapports sociaux qui tie de l'économie, » Le premier

Francic a pleinement profité de l'excellente année 1988 et ou debut 1989 : votre Sicav se classe 6º Sicav Monory au palmarès Panbas et est en tête des Sicav des grands reseaux au 30 iuin 1989. Le marché trançais recèle encore d'importants potentiels

de hausse ainsi qu'en témoignent la croissance de notre economie et les perspectives de résultats des entreprises. Par ailleurs, il est l'un des mieux placés pour profiter des progres de l'ouverture europeenne.

De ce fait, un placement en actions françaises nous paraît être un excellent investissement à court comme à moyen (AGO du 12 juillet 1989)

Consulted les valeurs liquidatives de nos Sicar et FCP sur Minitel 36.15 code ASSOCIC.

Banques CIC, En intelligence avec vous.



**GROUPE CIC** 

### M. Yves Cousquer directeur général de la poste

d'un changement du statut juridique des PIT, écrit la fédération unifiée des PIT-CFDT, qui assure qu'un 19 juillet a nommé M. Yves Consquer directeur général de la poste en remplacement de M. Gérard Delage, qui avait été majeur ». « Jusqu'à preuve du contraire, les PTT ont un statut d'administration d'Etat et non nommé à ce poste en 1986. d'entreprise publique ou nationali-sée : relève la fédération FO des PTT, alors que M. Biondel rappelle :

[Né le 23 décembre 1941, à Mont-peiller, M. Yves Cousquer est un poly-acchnicien de formation, également passé par l'École nationale des ponts et chaussées. M. Yves Cousquer a com-mencé sa carrière au ministère de

Le Conseil des ministres du l'équipement où il a été, de 1966 à 1970, chargé de mission à la direction de l'aménagement foncier et de l'urbade l'amenagement toncier et de Furba-nisme. Après un séjour à la direction départementale de l'Equipement de Seine-Saint-Denis, il a été notamment directeur de l'exploitation technique du Port autonome de Marseille de 1974 à 1981 Il avait été marseil de 1974 à 1981. Il avait été nommé en octobre 1984 directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l'urbanisme, du logement et des trans-



100

1.0

# Les épargnants entre deux plans

peut économiser sur de tels reven

Admettons même qu'une faible épargne soit possible (les

2 400 francs par au de dépôt mini-mum imposé par le plan ne sont pas hors de portée), quel ménage ira s'angagez pour dix ans dans le but

de toucher, en fin de compte, une prime de 15 000 francs? Quinze

mille franca su bout d'un temps si long, alors que la moindre automo-

bile coûte quatre on cinq fois

plus. Là est probablement l'ambiguité : une intention louable de réduction des inégalités insuffisam-ment traduite dans les moyens mis

en œuvre pour débloquer une situa-tion. Et si succès populaire du PEP

il y avait au cours des prochaines

années, celui-ci risquersit de se tra-duire par des retraits massifs sur les

L'intention

d'une grande politique

d'une grande politique de l'assu-

que rien n'est proposé de nouveau avec le PEP. Les fonds épargnés pendant dix ans et les intérêts pro-

duits pourront être récupérés, sans

être imposés, à la fin du plan soit

sous forme d'un capital - ce qui

n'apporte rien de nouveau par rap-port à d'autres formules du genre

bons de capitalisation - soit sous

forme de rente, ce qui est nouveau.

Les formules existantes, notamment

celle de l'assurance-vie, ne prévoient

pas directement d'exonération fis-

cale dans ce cas. Voilà donc la rente un peu encouragée et, par là-même, la scule formule qui réponde vérita-blement aux besoins de l'assurance-

M. Bérégovoy a fixé très hant le

être accumulées en dix ans :

600 000 francs pour une personne, 1,2 million pour les deux plans que

pourra curviir un couple, Cela repré-

sente une rente mensuelle d'un peu pins de 4 200 francs par personne, exonérée d'impôts (8 400 francs

Encore faut il voir que le plafond

Ces chiffres étonnants donnent

de 600 000 francs fixé par le projet

atteindre 6 000 francs par mois.

pour un couple).

Reste l'intention initiale, celle

Là encore on aurait tort de dire

livrets de caisse d'épargne.

(Suite de la première page.) Cette formule, comme au Japon, donnerait au pays des masses de manœuvre considérables pour des pla-cements mobiliers et immobiliers, à

L'idée de départ était de traiter au fond le grave problème des retraites qui se posera au pays à partir de 2005, lorsque les très nombreux Français nés entre 1944 et 1964 atteindront la embre 1944 et 1964 atteindront la soixantaine. Ce souci était si présent qu'un groupe de travail constitué pour réfléciur à la fiscalité de l'épargne avait, en juin 1988, insisté pour que soit encouragée l'épargne retraite. Présidé par M. Daniel Lebègue, discrepantaire de la RNP entien directeur-général de la BNP, ancien directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ce groupe s'était pronoucé pour des formules d'épargne contraignantes, notamment l'« aliénation » du capital constitué, ce qui signifiait l'impossibilité de récupé-rer ses fonds autrement que sons forme

De même le groupe recommandaitil, pour encourager ce genre d'efforts difficiles — que M. Lebègne décrit maintenant comme un plongeon de quinze à vingt ans dans un tennel (2) — une déduction fiscale des sommes épargnées, précisant même le plafond de ces défunctions. La récompense était bien la, dounée dès le début de l'effort.

An fil des mois Toblectif initial eni

An fil des mois, l'objectif initial, qui était économique, fut oublié, ou plus exactement passe au second plan. Préoccupé par l'image que donnait son gouvernement en multipliant les mesares libérales qu'impose la prépa-ration du Marché unique, M. Mitter-rand fit savoir qu'un rééquilibrage « à gauche » était nécessaire. C'est alors qu'on durcit le ton en parlant du Plan qu'on ameut se tou en parant un rame et de la justice sociale, qu'on évoque la possibilité de relever le teux supérieur de l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'on réglements la hausse des

importantes qu'il avait dû faire en avril à la grosse épargne en permettant notamment la création de SICAV de

On comprend les contradictions du ministre, coîncé entre la perspective du ministre, coîncé entre la perspective du congrès du Parti socialiste de mars 1990 auquel il faudra bien rendre quelques comptes, et l'échéance européenne de 1990, qui vera les capitanx circuler librement à l'intérieur de la CHE. Circuler librement à l'intérieur de la CHE. Circuler librement la Franca pour quitter éventuellement la France pour d'autres cieux offrant rémunérations et avantages fiscaux plus élevées...

### des inégalités

C'est ainsi qu'un plan pour la retraite est devenu un plan d'épargne populaire.

On aurait tort d'ironiser car les besoins sont, là sussi, immenses. Les inégalités de revenus en France sont souvent décrites comme injustes ou excessives. On sait moins que les inégalités de patrimoines sont besu-coup plus grandes encore et carrément choquantes : 1 % de la popument choquannes: 1 % de la popu-lation la pius riche possède, seion les calculs, 3 à 4 % des revenus, mais entre 18 et 25 % du patrimoine français total; les 10 % de la popu-lation la pius riche possèdent 17 % des revenus, mais 50 à 60 % du patrimoine total (3).

De tels chiffres suffisent à convaincre que des mesures doivent être prises, comme elles le sont dans les pays riches (la RFA avec son Vermögens-Bildung) ou même dans les pays panvres. Il semble bien en effet que, dans la mesure où l'Etat apporte son aide en ajoutant aux sommes économisées, une certaine épargne peut naître, même dans les milieux les plus démunis.

L'aide que va fournir le gouvernement sous forme de primes représentant 25 % des versements sers-tcapitalisation (dont les plus-values sont elle suffisante? C'est bien là qu'on

faiblement imposées ou même exoné-rées) M. Bérégovoy a manifestement choisi de donner au plan d'épargne une réaction avandaise de les randements élevés qu'il mais, outre que l'exonération fisprocurers. Cette prime ne sera en

Mais, outre que l'exenération fiscale ne porte en réalité que sur les effet versée qu'anx personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu, intérêts capitalisés - les somme interes capitalisés — les sommes épargnées ont, elles, été imposées à l'emrée (4) — les épargnants for-tunés disposent de toute une gamme de produits aussi intéressants que le PEP, sinon plus : bons de capitali-tation en mémbre l'empération disposant donc de très faibles revenus: au maximum 4 000 francs par mois pour un offibataire, 6 300 france pour un couple marié sans enfant, 7 370 france pour un sation qui prévoient l'exonération ménage avec un enfant, 8 450 francs pour un ménage avec deux totale au bout de six ans, assurance-vie et, surtout, SICAV de capitalisation dont les plus-values sont, on l'a dit, faiblement imposées (17 %) Quand on connaît le prix des loyers dans les grandes villes, on peut se demander ce qu'un ménage ou même pas du tout en dessous de certaines limites.

Pour s'engager dans un contrat de longue durée sur des sommes importantes, il faudra enfin croire très fort que le pays a durablement maîtrisé son inflation : un pari raisonnable mais tout de même encore

difficile à faire... Une nouvelle fois le gouvernement, tenté par deux formules différentes - l'épargne, mère de rendements, l'assurance-retraite, mère de sécurité, — n'aura pas vraiment choisi. En sera pé un nouveau pro-duit, probablement trop peu doté et ambigu dont le sort dépendra beaucoup des efforts que feront banques et assurances pour le placer. Daniel Lebègna, déjà cité, se déclare certain de son succès ; d'autres en dou-

Dans l'attente du résultat des courses, bornons-nous à deux remarques : la première est que plus l'argent en France s'immobilisera sur de longues périodes à l'intérieur de véritables contrats d'assuranceretraite - avec sortie en rentes - et moins l'épargne risquera de quitter le pays pour aller financer les besoins des économies voisines. C'est ce qui fait la force du Japon, de la RFA et de la Grande-

La deuxième remarque est qu'il est dangereux de multiplier les déductions et avantages de toutes sortes au profit des seuls contribuables non imposables. Ceux-ci sont actuellement 13 millions en France, séparés du reste de la population par une frontière invisible mais bien réelle qui tend de plus en plus à s'épaissir. Quel contribuable non imposable aura biennôt la folie de vouloir gagner plus d'argent s'il lui faut pour cela regagner les rangs des contribuables imposables et perdre

du même coup tous les avantages. dont il bénéficie? Il y a tout de même là sujet à réflexion, même pour un gouvernement très préoccupé de justice

#### ALAIN VERNHOLES.

Le système de retraire par réparti-tion sur lequel est basée la Sécurité sociale ne dégage, hzi, aucune épargne.

gouvernemental ne prévoit pas les intérêts capitalisés. C'est au total environ 800 000 francs qu'un éparque nous avons écrit dans nos deregnant pourra tirer de son plan, récupérant à terme une remie qui pourra pérant à terme une remie qui pourra cuvert à tra caparte lungui à le PER pourront être ouverts jusqu'à la fin de l'année et bénéficieront des l'impression de garantir le succès de aventages fiscaux qui leur sont attala formule suprès des gens très chés (pour l'imposition des revenus de aisés. Il faudra en effet disposer de 1989). En revanche seuls les PER ouverts gros revenus pour saturer son plan d'épargue en dix aus : des verplan des pour ont être transformés en sements mensuels de 5000 F ne PEP.

#### L'emploi se développera par l'expansion des petites et moyennes entreprises

estime la Commission européenne

let, le premier rapport sunuel de la Commission européenne sur l'emploi dans la CEE. Ela-boré à la demande du Conseil européen de Rhodes (décem-bre 1988), le document de l'avientif communeration co l'exécutif communautaire se vest une pièce importante à verser su dossier de la dimenson sociale du marché unique

BRUXELLES (Communautés européennes) de notre correspondant

Pour sa première production, la Commission n'a pas lésiné sur la quantité : seize chapitres et cent soixante-dix pages composent son ouvrage. Souvent classiques, les analyses et conclusions du rapport se distinguent parfois par leur volonté de sortir des sentiers battus. S'il est rappelé que l'époque où des économies ou des régions entières pouvaient dépendre de l'industrie lourde « est bel et bien révolue », l'accent est mis sur les risques qu'il y aurait à drainer à tout prix les investissements des pays tiers. ments des pays tiers.

Ainsi pout-on lire : «Les Etats membres out rivalisé pour attirer les capitaux internationaux, par exemple les usines de production automobile, en frôlant les limites de subventions autorisées par les subventions autorisées par les règles de concurrence de la Commu-manté. Il ne faudrait cependant pas se faire d'illusions quant à la capa-cité d'une telle stratégie à compen-ser les pertes d'emplois et à jouer un rôle central dans la reprise ». Pour la Commission, l'emploi aug-mentera devantage à l'avenir par une expansion des petites et movemes entreorises.

# Déséquilibres régionaux

Malgré le regain de confiance et d'optimisme dh à plusieurs années de croissance économique, les res-possibles communantaires restent prodents, en raison des menaces de reprise de l'inflation et des déficits budgétaires et extérieurs de plusicurs pays curopéens. Mais, visible-ment, ce aont les déséquilibres régio-naux qui inquiètent le plus Bruxelles : les avantages tirés de la richesse accrue de la CEE « ne fil-

Le « boom » des postes de travail dans le secteur des services (60 %

Me Vasso Papandréou, responsable des affaires sociales, devait présenter, jendi 20 juillet, le premier rapport annuel de la Constission européenne sur l'emploi dans la CEE. Elaboré à la demande du Conseil européen de Rhodes (décembre 1988), le document de l'exécutif communautaire se vent une pièce importante à vent une pièce importante à mars des femmes au marché du travail, la qualité de nombre de ces emplois contre 40 % il y a vingt ans) est hien sûr relevé, mais il est esserti d'un commentaire négatif de sacrit d'un comment nérés — doit être mise en doute. » Bruxelles met en outre en cause la multiplication « des formes alternatives de contrats, qui font que de larges couches de main-d'œuvre sont protégées de manière inadé-quate par la législation existante. »

Allant au delà du nombre de chô-meurs dans les douze pays (quinze millions aujourd'hui), la Ccommisminima aujourd nui), le commission soulève la question de la propulation en âge de travailler qui exerce un emploi. Selon son chiffrage, le pourcentage est nettement inférieur dans l'économie nettement inférieur dans l'économie communautaire (60 %) à celui du Japon, des Etats-Unis et même des autres pays de l'Europe de l'Ouest (70 %). Cette situation explique en partie, dit le document, que le revenu par habitant aux Etats-Unis est de l'ordre de 50 % plus élevé que celui de la CEE. C'est un aspect qui a été largement négligé dans le passé pour analysser les manyaises performant par la communication de la commun pour analyser les mauvaises performances économiques, estime

#### Le vieillissement « bombe à retardement »

Mais c'est à propos du vieillisse-ment de la population européenne que la Commission lance un vérita-ble cri d'alarme. Elle considère que, vers le milien des années 90, les travailleurs prenant leur retraite seront plus nombreux que les jeunes accé-dant au marché du travail. Cette évolution, que Bruxelles n'hésite pas à qualifier de « bombe à retarde-ment », pourrait avoir pour effet de limiter la croissance, en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de per-sonnel qualifié.

Les instances communantaires sont d'autant plus inquiètes qu'elles ne croient pas à de nouvelles vagues migratoires. « Les vastes mouvements de main-d'œuvre à travers la Communauté appartiennent au passé. Le rapport note que les pays du sud de l'Europe ent stabilisé leur taux de croissance démographitreront pas automatiquement que : « Dès lors, il est peu probable jusqu'aux pays et régions les plus que ces pays veuillent, ou puissent, déshérités ».

Le « boom » des postes de travail d'œuvre du nord. »

MARCEL SCOTTO.

- (Publicité)

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL** La société togolaise du Coton (SOTOCO) lance un appel d'offres pour la fourniture, en trois lots, de 915 000 litres d'insecticides destinés à la protection des cultures de coton. Financement : Banque Mondiale ; provenance : pays Banque Mondiale, Suisse, Taïwan, Chine. L'avis d'appel d'offres détaillé peut être retiré auprès de la CFDT, 13, rue de Monceau, 75008 PARIS

(à l'attention de, Mar Sparic). Téléphone : 43-59-53-95. - Télex : 660 839 F. Pour dépôt des offres, avant le 12 septembre 1989.

🗕 AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS 🗕

#### Concours

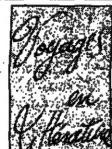

H. HACHETTE. Le Monde 

Question 1:

les réponses

Il arrive que les romans débutent par une date. A quel début de roman appartient la date que voici ? «Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin».

### «L'éducation sentimentale»

#### Question 2:

. . .

. .

Le mot de la fin éclaire souvent toute la pièce. A quelle œuvre dramatique appartient cette réplique finale? « Allons-v »

#### «En attendant Godot»

#### Question 3:

Les œuvres de fiction (roman, théaure...) font souvent une large place à des personnes qui ont réellement existé. Parfois même le titre de l'œuvre est tout simplement le nom d'une personnaitté historique ou

C'est le cas des trois œuvres dont les indications ci-dessous doivent vous permettre de retrouver les titres.

### Bien qu'un peu fou et fort cruel, il a intéressé conjointement Dumas et Nerval, mais aussi Romain Rolland et Albert Camus.

### b - 11 est mort bien jeune mais connut une gloire posthume en 1835.

Chatterton

Richelieu élimins ce comploteur, mais l'amoureux d'Eva lui a donné, bien plus tard, une résurrection.

#### Cinq-Mars

#### Question 4:

· Prosper le voit en noir.

Le père d'Ubu le promène.
Une agréable guérison, pour un malade qui ne fut pas imaginaire. Les titres des trois œuvres évoquées par ces indications ont un mot en commun. Lequel?

#### L'amour

#### Question 5:

La Comédie humaine fait place à blen des personnes qui ont réelle-ment existé. Parmi ces personnages réels, on trouve des écrivains. Nous vous invitons à en retrouver deux, à l'aide de ces indications : a - Dans le roman qui lui est dédié, Balzac le nomme «l'enfant

#### Victor Hugo

b - Aux yeux de Balzac, c'est « l'illustre écrivain » qui a « le goût oriental » de fumer le narghilé.

### George Sand

SICAV DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

| SOCIETE D'INVESTISSEMENT<br>A CAPITAL VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALTO.                              | MOYEN<br>TERMÉ                                                       | ALTER                                      | ACTIONS<br>FRANCE                                      | ACTIONS<br>SELECTIONNEES            | AEDIFICANDI                        | L'U.A.P. INVESTISSEMENT             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Orientation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligations<br>françaises          | Obligations<br>françaises et<br>titres de<br>créances<br>négociables | Obligations<br>trançaises<br>et étrangères | 60% minimum<br>actions<br>françaises<br>(CEA & Monory) | Valeurs<br>trançaises<br>dominantes | Placements à caractère introbilier | Valeurs<br>étrangères<br>dominantes |
| SITI ATION AU 30 JUIN 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                      |                                            |                                                        |                                     |                                    |                                     |
| Nombre d'actions en circulation Actif net total (en millions de F) réparti comme suit :  France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.479.581<br>1.773,78             | 3.930.940<br>408,00                                                  | 4.481.591<br>887,84                        | 1.041.629<br>541.29                                    | 1.675.096<br>1.039,58               | 6.259.486<br>3.712,21              | 3.246.049<br>1.457,19               |
| - obligations classiques et indexées obligations convertibles actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,0 X<br>2,0 X<br>méant<br>16,3 X | 40,6 %<br>néant<br>néant<br>43.2 %                                   | 32,4 %<br>néant<br>néant                   | 19,7 %<br>3.2 %<br>62,2 %                              | 15,8 %<br>1,7 %<br>40,1 %           | 24,5 %<br>1,2 %<br>57,7 %          | 19,8 %<br>néant<br>21,4 %           |
| ) Etranger : actions et obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 %<br>25 %                       | nčent<br>16,2 %                                                      | 22,9 %<br>23,5 %<br>11,2 %                 | 6,6 %<br>méant<br>8,3 %                                | 13.2 %<br>29,7 %<br>0,5 %           | 4,2 %<br>9,8 %<br>2,6 %            | 5,9 %<br>45,8 %<br>7,1 %            |
| - Valeur liquidative de l'action (en F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169,25                             | 103,79                                                               | 200,34                                     | 519,66                                                 | 620,61                              | 593,05                             | 448,91                              |
| ERFORMAN(ES AUDILIGÉERSI & FORMAN (ES AUDILI |                                    |                                                                      |                                            |                                                        |                                     |                                    |                                     |
| dividende net réinvesti lors du détachement)<br>lain total :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                      |                                            |                                                        |                                     |                                    |                                     |
| — sur une période de 5 ans (depuis le 30.06.84) .<br>— sur une période de 10 ans (depuis le 30.06.79) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 81,6 %<br>+ 230,9 %              | néant<br>néant                                                       | + 56,6 % + 260,2 %                         | + 195.6 %<br>+ 519.2 %                                 | + 150,0 %<br>+522,0 %               | + 135,8 %<br>+ 415.6 %             | + 83,0 %<br>+354.3 %                |

Souscriptions et rachats reçus aux guichets de

In BANQUE WORMS Tour Voltaire 1 Place des Degrés Cedex 58 92059 PARIS LA DEFENSE (Tél. 49.0750.50)

et dans ses diverses agences

## Marchés financiers

#### Cinq ans de prison pour Refaat El Sayed l'ex-PDG du groupe suédois Fermenta

STOCKHOLM de notre correspondante

Le jugement a surpris pur sa sévé-rité, mais la loi, dans le domaine de la délinquance économique, est appliquée en Suède avec une rigueur exemplaire. Refaat El Sayed, inculpé en mai dernier, après deux ans d'instruction, pour abus de confiance, fraudes graves à l'encontre de créanciers, faux témoignages, mais surtout délit d'initié, avait peut-être espéré, durant les deux mois passés derrière les barreaux, une condamnation assortie d'un sursis. Cinq ans de prison forme. Tel a été le verdict rendu mercredi par le tribunal de première instance de

Stockholm.

Ainsi se termine la «saga El Sayed», l'histoire de cet immigré égyptien arrivé en Suède au début des années 60, à l'âge de dix-huit ans, pour y faire des études de microbiologie, et qui allait devenir l'industriel le plus fêté du pays, jusqu'à être élu « Suédois de l'année 85 » par la deuxième chaîne de télévision. Fermenta, la société de biotechnique qu'il avait rachetée en 1981 au groupe pharmaceutique Stockholm en 1981 au groupe pharmacentique ASTRA en empruntant les 35 mil-lions de couronnes nécessaires, avait, trois ans plus tard, après plusieurs acquisitions, plus que quadru-plé son chiffre d'affaires et fêté son entrée en Bourse avec le parrainage de plusieurs grands groupes suédois, Electrolux en particulier.

En décembre 1985, l'action Fermenta était cotée 325 courames. Du jamais vu. Porté par son succès, épaulé par la presse éblouie, acciamé par ses actionnaires, Refaat El Sayed, « capitaliste, socialiste et altruiste», allait même séduire le très puissent M. Pehr G. Gyllen-hammar, le grand patron de Volvo, et conclure avec hi en janvier 1986 un accord qui devait faire de Fer-

Quelques jours plus tard cepen-dant, an chercheur suedois, tra-queur de la pollution, M. Björn Gillberg, tirait une salve contre Fermenta et révélait au passage que M. El Sayed avait en fait usurpé son M. El Sayed avait en fait usurpé son titre de « docteur en microbiologie». C'était le début de la fin. Volvo se retirait L'action Fermenta chutait et le PDG de la société était contraint de démissionner. A son tour, l'inspection des banques, flairant le délit d'initié, ouvrait une enquête. Et, en décembre 1986, l'abus de confiance, portant sur des millions de couronnes, était constaté. La ruine de M. El Sayed, dont la propre dette totalisait un milliard et demi de couronnes, était consommée. Brûlé par ceux qui l'avaient adoré, l'ex-PDG a bien tenté de minimiser ses erretrs. Ses juges, qui ne lui ont accordé aucune circonstance atténuante, ont fait de lui le premier Saédois à être condamné pour délit d'initié. condamné pour délit d'initié. L'affaire n'est pas close pour autant. D'autres procès sont à attendre.

FRANÇOISE MÉTO,

#### Nette hausse des bénéfices pour la Banque mondiale en 1989

L'exercice 1989 (clos le 30 juin dernier) a été une « année de forte performance financière » pour la Banque mondiale, qui a annoncé le 19 juillet une hausse de 9 % de son bénéfice net de 1,09 milliard de dollars (environ 7 milliards de francs), ce qui a représenté 1,09 % du montant moyen des actifs (an lieu de 0,98 % l'année précédente). La Banque a pu renforcer ses provisions, qui out atteint 10,2 % de ses prêts contre 9,3 % en 1988.

Ces résultats placent la Banque « en bonne position pour soutenir un programme d'augmentation de ses programme à augmentation de ses prêts aux pays en développement, qui devraient dépasser 20 milliards de dollars dans les années 90 ». En 1989, ceux-ci ont atteint 16,4 milliards de dollars (contre 14,8 milliards en 1988), tandis que les emprunts représentaient 9,3 mil-liards de dollars à un coût moyen de 7,73 % et dans dix-sept monnaies 7,73 % et dans dix-sept monnaies différentes. La gestion de ses liqui-dités (19,4 milliards de dollars au 30 juin 1989) a permis à la Banque de dégager un rendement moyen de 8,20 %, soit 1,6 milliard de dollars.

Le capital souscrit de la Banque s'élevait à 115,7 milliards (contre 91,4 milliards il y a un an), grâce à

#### Le PDG d'ICI est anobli

La tradition est respectée. A l'occasion de son auniversaire, la reine Elisabeth II d'Angleterra a derson, « chairman » du groupe ICI (Imperial Chemical Industries). Ce groupe est le numéro un chiffre d'affaires de 123 milliards de francs. Depuis 1926, date de la création du groupe, tous les grands patrons d'ICI ont cette distinction. C'était autre-fois une règle d'or, car la firme de Milibank était, jusqu'aux récentes et grandes privatisations, le premier groupe industriel privé de Grande-Bretagne. L'habitude est restée. Sir Denys Henderson est ainsi le onzième président à être honoré.

la souscription, à hauteur de 29 %, des pays membres à l'augmentation de capital de 74,8 milliards approuvêc en avril 1988, « Conséquence de cette souscription, les prêts de la Banque se montent à 62 % de sa limite légale de prêts contre 81 % à la fin de l'exercice 1988 », a précisé l'organisme d'aide au développe-

#### TRANSPORTS

ment. - (AFP.)

#### UTA assigne ses pilotes en grève derant le tribunal de Bobigny

La compagnie UTA a assigné le 19 juillet le SNPL (Syndicat national des pilotes de lignes) devant le tribunal de grande instance de Bobid'exercice du droit de grève. UTA indique que « depuis le 24 juin le SNPL a lancé, puis renouvelé, à chaque fois sans préavis, des arrêts dants de bord et les pilotes d'UTA », (le Monde du 20 juillet).

La compagnie rappelle notam-ment « qu'il était parfaitement abu-sif de laisser croire à la direction et aux passagers que le travail allait reprendre le 29 juin pour mieux annoncer le 30 juin que c'était, en fait, la grève qui reprenait, le samedi 1= juillet, à l'orée du weekend le plus chargé de l'année ». UTA demande la réparation des préjudices directs et indirects, tant financiers que commerciaux, qu'elle subit, et qu'elle a chiffrés à 496 mil-lions de francs. La grève doit durer jusqu'au lundi 24 juillet.

 La Compagnie américaine
Continental Airlines commande
cent Boeing 737. — Continental Airlines, filiale de Texas Air, a annoncé le 19 juillet une commande de cent avions Boeing 737-300 dont cinquante en option. Avec ce nouveau contrat d'une valeur de 2,8 milliards de dollars (18,8 milliards de francs), Boeing a fait état d'un total de deux mille six cent dix com-mandes fermes de biréacteurs 737 à

\_\_\_\_ AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS —



Lors de sa réunion du 4 juillet 1989, le conseil d'administration, sur proposition de M. Jacques Maillet son président, a nommé M. Edmond Marchegay directeur général, chargé du développement externe du groupe Intertechnique; M. Marchegay est administrateur d'Intertechnique depuis

Après cette nomination, la structure de la direction du groupe Intertech-

- Président-directeur général : M. Jacques Maillet ;

~ Vice-président-directeur général : M. Daniel Blondé ; - Directeur général adjoint, directeur du siège : M. R. Vanroyen :

- Directeur général adjoint, directeur des activités aéronantiques :

- Directeur général adjoint, directeur des activités systèmes militaires et transmissions : M. J. Bouttes ;

- Directeur des affaires internationales et de la communication :

Par ailleurs, M. Edmond Marchegay a été nommé président de la SOFIECE, dans laquelle Intertechnique détient une participation de 10 %, ECE est la filiale industrielle à 100 % de la SOFIECE.

#### NEW-YORK, 18 jak 1

#### Flambée de heusse

l'inflation aux Etats-Unis a provo-qué, mercredi, une véritable flam-bée de hausse à Wall Street. bes de hausse a wan Street.

Amorté dès l'ouverture, le mouvement de reprise s'est ensuite rapidoment propagé en s'accélérant. A la
cifeure, l'indice des industrielles
euregiatrait une avance de
39,65 points, à 2 584,41, son niveau
le plus élevé depuis deux ans, éloigaé de 5,3 % soulement de la cote
historique de 2 722,42 atteinte le historique de 2722,42 atteinte le 25 août 1987.

Autour du Big Board, les profes-sionnels étaient formels : « Le sionnela étaient formels: « La sagesse de l'indice des prix suggère une prochaine baisse des toux d'intérêt». Et d'ajouter: « La Réserve fédérale a désormals les coudées franches». Déjà une détente a été enregistrée sur le marché obliganaire, qui a contribué à susciter de l'intérêt pour les achais d'actions. Le bilan de la journée témoigne du regain d'attention de la clientéle. Sur 1 989 valeurs traitées, 1 064 ont monté, alors que 441 seulement unt baissé et que 484 restaient inchangées. L'activité s'est fortement actrue, et 217,24 millions de titres ent changé de mains, contre 152,35 millions la veille.

| VALEURS                | Count du<br>18 juillet | Cours du<br>18 juillet |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Alcon                  | 671/4                  | 67 1/8<br>36 7/8       |
| louisi                 | 503/8                  | 507/8                  |
| have Mandation Days    | 37 1/4                 | 38                     |
| hi Post de Hemouet     | 1123/4                 | 1143/4<br>483/4        |
|                        | 48 45 3/8              | 46 1/6                 |
| ord                    | 48 8/4                 | 60<br>55 1/4           |
| Second Electric        | 64 1/8                 | 43 1/2                 |
| ioocyse                | . 53 7/8               | 64 1/4                 |
| IN                     | 1145/8                 | 1143/8                 |
| AND CO                 |                        | 526/8                  |
| <b>Ser</b> ,           | . 58 6/8               | 60 1/8                 |
| chimbelle              | 1 42 1/2               | 423/8<br>53 1/4        |
| IAL Corp. on Allegie . | 1 17 3%                | 174                    |
| Inion Carbida          | 27 5/8                 | 277/8                  |
| SX                     | - 26/2                 | \$7/8<br>676/8         |
| Groz Corp.             | 8 1/2                  | 86 1/2                 |

### LONDRES, 19 state 1

# Dopé par les OPA

La forte activité spéculative aimi que la performance de Wall Street dès son ouverture out propulsé le marché à son meilleur nivean depuis la crise boursière d'octobre 1987. L'indice Footsie a côturé en progrès de 19,4 points (+ 0,85 %) à 2 292,5. L'activité a été particulièrement souteane avec 601 millions de titres échangés. La plapart des secteurs out gagné da terraiz, notamment les assurances (Royal Insurance), les titres liés à la construction (Tarmac) et les pétrolières (Lasmo). La compagnie lières (Lasmo). La compagnie immobilière Arlington Securities s'appréciait après le lancement d'une OPA amicale de 278 millions de livres (2,8 milliards de francs) de livres (2,2 milliards de francs)
par le constructeur adminattique
British Aerospace. Anglo Group, la
société de Jimmy Goldsmith, était
recherchée après le soutien officiel
de six investisseurs, dont le britannique GEC à son OPA sur BAT. Le
groupe automobile Jaguar se distinguait, ses titres étant ramassés par
les Américains à la suite de rusquars
évoquant une prise de participation
par une firme non précisée. La compagnis électronique STC était également convoitée, certains affirmant
qu'Olivetti serait intéressé pur se qu'Olivetti serait intéressé par sa filiale ICL. Les fonds d'Etat out clôturé en baisse, alors que les mines d'or ent terminé en légère hausse.

# PARIS, 20 jake 1

#### Bien tenu

rour la trossema journes conse-cutive, la Bourse de Paris a mani-festé jeudi d'assez bonnes disposi-tions. Toutefois, le marché, qui s'était un peu emballé la veille en fin de percours (+ 0,69 %) et encore dans la matinée (+ 0,48 %), a progressivement mis une sourcine à ses véliérée. Dans l'après-midi, l'indica-teur instantané enregistrait une avance limitée à 0,25 %.

Une fois de plus l'encouragement à monter est venu des Etate-unis, où, après l'ennonce d'un relentisse-ment de l'infiation, Wall Street a brûlé les planches (voir ci-contre).

festement pas voulu bousculer le calendrier, ni prendre de risques inucatendrer, ni prencre de risques au-tiles. La liquidation générale de jul-let a en effet lieu vendredi prochain. Elle est d'ores et déjà gagnante (environ 2,6 % dans l'immédiat) pour la deudème fois de suite. « Un tien vaut mieux que deux tu trem vatre mieux que ceux tu l'aures », assure le proverbe. Par préceution, certains ont préféré prendre leurs bénéfices ou simple-ment ajuster leurs positions. Le mar-ché parisier n'est-il pas au voisinage de ses plus hauts niveaux histori-que ? Assurément, il sera toujours temps de renseur des confirse. ques ? Assurément, il sera toujours temps de rapasser des ordres d'achets la semaine prochaine. D'une foçon générale, le sentiment est bon, désormeis que le tendance, dens les principeux pays industris-lisée, est plutôt à le baisse des taux d'imirêt. M. Nicholas Brady, senfetaire américain su Trésor, écarta, lui, touts idée de récession. Même si son discours est politique, il est écouté. Reste à sevoir ce que Paris est disposé à faire. Le comité des sut disposé à faire. Le comité des est dispose à tare. La comite des entraprises du second marché s fait sevoir à M. Pierre Bérégovoy, minis-tre de l'économie et des finances, que ses mambres n'étaient pes du tout disposés, comme ils étaient invités à le faire, à contribuer aux frais de fonctionnement de la

#### TOKYO, 20 juilet 1 Poursuite de la reprise

Le mouvement de reprise observé, mercredi, agrès cine séances consécutives de baisse a'est poursuivi le 20 juillet, L'andice Nildret a gagné 107,70 yeas (0,32 %), clémant à 33 664,87 yeas, agrès une hausse de 213,44 yens la veille. Ce mouvement a été encouragé par la performance de Wall Street, qui a été dynamisé à la suite de le publication du chiffre de l'inflation, meilleur que préva.

Durent la matinée 280 millions de

Durant la matinée 280 millions de tières étaient échangés au Kabato-Cho, contre 150 millions mercredi Imatin. Les achaits out été le fait d'investimeurs privés, tandis que les institutionnels restaient toujours prudents. Les valeurs du secteur immobilier, ainsi que celles du bittiment figuraient parmi les humaes. On notait le fermeté des pharmaceutiques, électriques, sidérurgiques et automobiles. En revanche, les baisses étaient observées deux les domines de la méranime et deux les domines de la méranime et

| VALEURS               | Cours du<br>19 juillet | Cours du<br>20 juillet |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Alai                  | 745                    | 745                    |
| Bridgestons           | 1 830                  | 1 650                  |
| Casar                 | 1 810                  | 1 800                  |
| Fed Serik             | 3 490                  | 3 490                  |
| Hoode Motors          | 1940                   | 1 960                  |
| Minteuarkite Electric | 2 330                  | 2 300                  |
| Mitsubial Heavy       | 1 250                  | 1 240                  |
| Sarry Corp            | 7 160                  | # 000                  |
| Toyota Motors         | 2540                   | 2540                   |

#### **FAITS ET RÉSULTATS**

Participations ereinões entre Parties et Hafain. — La Compagnio financitre de Parties a quache un accord avec Hafain (deuxième groupe danois d'asparances) aux termos duquel Parties devicas un des premiers actionmins de l'assureur avec 2,4% du capital et 4,4% des richin de vote, tandis que Hafain détiendra 1% du capital de Parties. Hafain possède 11% du marché de l'assurance-vie et 13% de ceini des risques divers un Danemark.

Dynamics des cent; réorganisation de sectour des déchets. — Cofreté et Sin, qui constituent respectivement les pôtes «énergie et chaleur» et «proportie» de groupe de le Lyomaine des este, ont décidé de s'associer et de regrouper jeurs moyens dans le socieur du traitement des déchets urbains et industriels. A cet effet, Cofreté vient de regroupe me nerticipation à hauteur de secondes une nerticipation à hauteur de

• Echange de participations embra
Le groupe Bolloré et PONA, hoiding marrocaine, cat procédé à nu
échange de participations renforçant
ainsi lour alliance. La Sofical est entrée
à hanteur de 5% dans le capital de
PONA et este demière a pris 3% de
Albatros, holding de Bolloré technologies. Par ailleurs, les deux groupes out
près ensemble le contrôle d'Haves Afrique, qui détient des participations dens
des sociétés afficaines de publiché et de
communication. Enfin pour développer
des investissements communs tant en
Burope qu'en Afrique, ils out c-66 la
fieme d'investissement Société méditernanéeme de participation.

• Participations

• Le Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de Paribas a canche un accord

svec Hafais. — La Compagnie
financière de 2,1 milliards de framée
france suisses pour 1988). Le secteur
pharmaceutique a réalisé un chiffre
d'affaire de 2,1 milliards de france
suisses (+26%), grâce sus produits
souvellement introduits comme le «Tilcottle», un autithunantismal et le
Roferne-A, un interférou. La division

en d'accunation de paricipations. sames (+ 20%), grace aux prouns-nouvellement introduits comme le «Til-cotil », un antirhumatismal et le «Roférun-A», un interféron. La division vitaminen et produits chimiques fins a réalisé de son côté un chiffre d'uffaires de 1,24 milliard de france suisses. Le secteur produits pour diagnostic commit-le plus forte augmentation des ventes is pins forte augmentation des ventes (+45%), dont la montant atteint 695 millions de france suines. Le soc-teur «pariums et arômes» voit son chif-fre d'affaires pesser à 574 millions de france suines (+13%), tantis que la division «produin phytosantaires» pro-gresse de 32% à 271 millions de france suisses.

industriels. A cet effet, Cofreth vient de prendre une participation à hauteur de 30% dans le capital de la société Triga, apparavant détenue à 100% par Sta. Intervenant sons le averelle dénomination de «Novergie», cette fifiale, qui assurent la gestion de l'ensemble des société de l'estatement préalablement exploitées par Triga, et d'une partie de fronzers en Italie. BSN, associé à IFIL (groupe Agnetil), a acquis la totalité de la société de lires (10,5 milliards de france).

# PARIS:

5 . S.

STREET,

44

-

PL SAMESTA

me-442

.....

changes

| Se                        | Second marché (selection) |                 |                        |               |                  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>profe.           | Demise<br>cours | VALEURS                | Cours<br>préc | Dernier<br>cours |  |  |  |
| Acamik & Associis         |                           | 416             | Legd fire dumpis       | ****          | . 375            |  |  |  |
|                           | ****                      | 255             | lors impatiblitant     |               | 279              |  |  |  |
| RAC.                      | ****                      | 339             | Locaric                |               | - 140            |  |  |  |
| B. Damachy & Annot        |                           | 600             | Metalluy, Maries       |               | 248              |  |  |  |
| RICH                      |                           | E51             | Missouritt             |               | 179 60           |  |  |  |
|                           |                           | 420             | Microstraice Boos)     | 2130          | 21 30            |  |  |  |
| Ballori Technologies      |                           | 980 *           | Note:                  | 209           | 210              |  |  |  |
| Brient (Lyon)             | ****                      | 270             | Neurie Delawa          |               | 1100             |  |  |  |
| Cities de Litte           |                           | 2216            | Okverti-Logaber        | 184           | 184              |  |  |  |
| Calenda                   |                           | 960             | Con Gest. Fet          |               | ****             |  |  |  |
| Card                      |                           | 766             | Final                  | ****          | 678              |  |  |  |
| CALOFICCU                 |                           | 582             | PEASA                  |               | r' 510           |  |  |  |
| CATE                      |                           | 139             | Presidente (C in & Fig |               | - 98             |  |  |  |
| COME                      |                           | 1800            | Princes Assurance      |               | . 596            |  |  |  |
| C. Equip. Black           | ****                      | 396<br>800      | Publicat Plipacchi     |               | . 693            |  |  |  |
| CEGUD                     | ****                      | 280             | Real                   | ****          | 690              |  |  |  |
| CEGEP                     |                           | 415             | Rácer & Associás       |               | ~ 328            |  |  |  |
| CEP. Communication .      | ****                      | 620             | St-Gobein Embalage     |               | 2035             |  |  |  |
| CATA                      |                           | 802             | St-Honoré Matignos     | ****          | · 227            |  |  |  |
| Codetor                   |                           | 250             | SCGP.M                 | ****          |                  |  |  |  |
| Cancer                    |                           | 341             | Sein                   | 370 .         | 370              |  |  |  |
| Conforme                  |                           | 992             | Selection les. Lyon    | ****          | 110              |  |  |  |
| Coals                     |                           | 456             | SET                    | ****          | 640              |  |  |  |
| Dafas                     | ****                      | 190             | SEP.R                  |               | 1580             |  |  |  |
| Despirit                  |                           | 1486            | Serbo                  | ****          | - 540            |  |  |  |
| Dentity                   | ****                      | 1211            | S.M.T.Goupi            | ****          | . 363            |  |  |  |
| Dealle                    | ****                      | 200             | Sodicing               | ****          | 612              |  |  |  |
| Dallace                   | ****                      | 122.50 d        | Supra                  | ****          | . 268            |  |  |  |
| Editions Belland          | ****                      | 12 30 0         | Theometics Hold (Lyco) | ****          | 217              |  |  |  |
| Bysics investment         | ****                      | 1               | TF1                    | ****          | 430 10           |  |  |  |
| - Gecontr                 | ****                      | 432             | Unitog                 |               | 191              |  |  |  |
| Gos Yest St Laurest       | D41                       | 960             | Union Firence, de Fr   | ****          | 500              |  |  |  |
| G. forcier is, (E.F.F.) . |                           | 292             | Visit Co               |               | 210              |  |  |  |
| Saintai                   |                           | 829             |                        |               |                  |  |  |  |
| ICC                       |                           | 243             | LA BOURSE              | SUR M         | MINITEL          |  |  |  |
| Mar                       | ***                       | 294             |                        |               |                  |  |  |  |
| Manual                    | ****                      | 150             | // <b>*7</b> & 4 E     | TAP           | EL               |  |  |  |
| 10                        | ****                      | 300             | <b>-50   1</b>   3     | 1 THE         | ONDE             |  |  |  |
| lot. Matel Syrrica        |                           | 130             | AA 10                  | 15.51         | VRNE             |  |  |  |
| A - Samuel Basin          |                           | 1 280.60 #      |                        |               |                  |  |  |  |

#### Marché des options négociables le 19 juillet 1989 Nombre de contrats : 3 449.

|         | OPTIONS D'ACHAT |                               | OPTIONS DE VENTI |                 |                 |
|---------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| VALEURS | PRIX            | Sept. Déc.<br>dernier dernier |                  | Sept.<br>demier | Déc.<br>dornier |
| XXII    | . 760<br>446    | 15                            | -                | 10              | 16              |

|               | Ton Till   | OT TICKED        | 70 1 20 20 22   |                  |      |  |
|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------|--|
| VALEURS       | PRIX       | Sept.<br>dernier | Déc.<br>dernier | Sept.<br>dernier | Dec  |  |
| CCOT          | . 760      | 15               | -               | -                | -    |  |
| Œ             | 446        | 19               | -               | 10               | 16   |  |
| M-Amitaine    | 446<br>480 | 34               | 43              |                  | -10  |  |
| SA-PLC        | 100        | 16               | 43<br>17        | 2                | 3,58 |  |
| aforge-Coppée | 1 790      | 44               | -               | -                | -    |  |
| fichelia      | 180        | 12               | 16,30<br>34     | 7,85             | -    |  |
| 64            | 1550       | ,                | 34              | -                | -    |  |
| when          | 480        | 32 -             | -               | 5                |      |  |
| engest        | 1850       | 66               | 130             | -                | . 88 |  |
| aint Gobala   | 606        | 70               | -               | 3,59             | -    |  |
| ecité elakale | 486        | 43               | -               | 3,59             |      |  |
| homeou-CSF    | 209        | 23               | 28              | -                | _    |  |
| ource Petrier | 1600       | 30               | 140             |                  | -    |  |
| - Phone       | 260        | 10 10            | 20.48           | 1 -              | _    |  |

#### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 19 juillet 1989

| COURS                |                        | CES           |        |                  |  |
|----------------------|------------------------|---------------|--------|------------------|--|
| COURS                | Sept. 89               | Déc. 89       |        | Mars 90          |  |
| Dernier<br>Précédent | 108,54<br>108,22       | 108,30<br>108 |        | 107,80<br>107,84 |  |
|                      | Options sur            | notionnel     |        |                  |  |
| MAIN DEPUBLICACE     | OPTIONS D'ACHAT OPTION |               |        | DE VENTE         |  |
| PRIX D'EXERCICE      |                        | NA 88         | 0 . 00 | 74 00            |  |

#### INDICES

Sept. 89 | Déc. 89

0.29

#### **CHANGES** Dollar: 6,4910 F 1

108 .....

Dopé par l'amonce du ralentissement de l'inflation aux Etnis-Unia, le dollar a continué de monter, jeudi 20 juillet, sur toutes les places financières intermationales. Il a aimsi coté 6,4910 F à Paris (contre 6,4515 F la veille). Partout, l'espoir d'une baisse des leur d'inflater, déjà pue importants mercredi, se rédiment comme une pean de chagrin. La spéculation entre la déclamitre que M. A. Greenspun, président du Fed, doit faire ce jeudi devant la commission buscaire de la Chambre.

ERANGEORIT 100 mm. 2010/100.

FRANCFORT 19 juillet 20 juillet Dollar (ca.DM) ... 1,919 1,9150 TOKYO 19 juillet 20 juillet Dollar (en yeas) .. 141,80 142,33

(effets privés) Paris (20 juillet) ... \$3/4\$7/85 New-York (19 juillet) . 91/493/65

MARCHÉ MONÉTAIRE

# BOURSES

Sept. 89

1,21

 $\sigma_{0.7}$ 

PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88) 18 juillet 19 juillet Valeum trasçaises .. 1159 —115,7 Valeum trangères .. 1145 —114 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC . 488,7 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 .. 1754/6 1765,65 (OMF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 . . 590,47 . 592,29

NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industrielles .... 2544.76 2584.41 LONDRES (Indice e Financial Times ») TOKYO

19 juillet 29 juillet Nikker Dow Jones ... 33 537,17 33 664,97 Indice général ... 2 499,71 2 598,76

#### LE MARCHÉ INTERRANCAIRE DES DEVICES

|                             | COURS DU JOUR                                              |                                                            | URI MORS                                       |                                                 | DEUX MOIS                                         |                                                    | SIX,MOIS                                            |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| i                           | + bas                                                      | + heet                                                     | Rep. +                                         | ou dép. —                                       | Rep. +                                            | os dép                                             | Rep. +                                              | de dép.                 |
| \$ EU<br>\$ cm<br>Yes (100) | 5,4584<br>4,5624                                           | 6,4950<br>5,4672<br>4,5691                                 | - 5<br>- 164<br>+ 141                          | + 8<br>- 122<br>+ 167                           | - 5<br>- 318<br>+ 280                             | + 28<br>- 258<br>+ 322                             | + 70<br>- 769<br>+ 816                              | + 150<br>- 640<br>+ 925 |
| DM                          | 3,3905<br>3,0060<br>16,1967<br>3,9191<br>4,6944<br>10,4554 | 3,3943<br>3,0097<br>16,2172<br>3,9245<br>4,7814<br>18,4699 | + 52<br>+ 44<br>+ 89<br>+ 56<br>- 146<br>- 462 | + 68<br>+ 57<br>+ 182<br>+ 71<br>- 113<br>- 409 | + 111<br>+ 86<br>+ 129<br>+ 138<br>- 274<br>- 891 | + 133<br>+ 107<br>+ 293<br>+ 143<br>- 206<br>- 812 | + 330<br>+ 257<br>+ 458<br>+ 372<br>- 751<br>- 2337 | + 391                   |

#### TAUX DES EUROMONNAIRS

| 8 9/16 8 1/4 8 9/16 |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
|                     | 7 1/8 7 1/16 7 3/16<br>8 9/16 8 1/4 8 9/16 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont liidiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.



# Marchés financiers

| BOURSE DU 20 JUILLET  Cours relevés à 14h 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Company V. A. Samon Cours Pranter Design Rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The same of the sa | glement mensue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Echo Bay Hinne 99 96 88 20 - 0.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asing Corphic   1638   1646   + 0 49   1630   1631   1632   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   1636   163 | 9 1300 Sr-Louis ** 1363 1365 1360 - 0 22 88 0 0 22 2510 Salomoa 2511 2530 2511 720 56 58 22 2510 Salomoa 2511 2530 2511 720 58 0 0 28 875 Salomoa 2511 2530 2511 720 22 88 0 0 28 58 58 315 E 58 58 58 315 E 58 58 58 58 315 E 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 | De Bauers   2170   2195   220   - 4 54   Demarks Bunk   1196   1200   70   88   - 2 30   Demarks Bunk   1196   1200   70   88   - 2 30   Demarks Bunk   1200   747   745   3 04   Eastmain Kodak   315   315 50   315 50   + 0 16   Eastmain Kodak   315   316 50   315 50   + 0 16   Eastmain Kodak   315   316 50   315 50   + 0 16   Eastmain Kodak   315   340   340   + 1 19   Eastmain Cogn   220   227   227   + 2 41   Eastmain Cogn   312 50   322 80   322 80   322 80   Eastmain Cogn   315 50   322 80   322 80   323 80   Eastmain Cogn   315 50   143 70   143 70   - 4 98   Eastmain Cogn   315 50   143 70   143 70   - 4 98   Eastmain Cogn   315 50   153 163   Eastmain Cogn   315 50   153 163   Eastmain Cogn   315 50   153 163   Eastmain Cogn   316 50   150 150   Eastmain Cogn   316 50   150 150   Eastmain Cogn   316 50   150 150   Eastmain Cogn   320 163   Eastmain Cogn   321 163   Ea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 C.F. hernat. # 484 489 484 1120 Labind # 1189 1182 1188 + 1 63 1470 194 C.C.F. # 187 197 196 - 051 2010 Lab. Belon #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sagem +   1460   1445   1445   - 103     Salm + Gobala   867   860   867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immanciali   161   168   169   + 4.36   + 4.36   + 1.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALEURS % da soupon VALEURS Cours Deroier VALEURS Cours pric. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALEURS Cours Denier VAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | eachet. VALEURS Emission Pachet net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl. Marisson   Self   Marchines Ball   Self   Marchines Ball   Self      | Victor   139 90   Action   A | France                                                                                                                                                                                                                                                                | Second   S  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote des changes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calcybrob   187   188   Equegae in Englan J   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189    | Inter                                                                                                                                                                                                                                                                 | Universe Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

IRIG

30-15

# Le Monde

#### ÉTRANGER

- 3 Somalie : l'armée se tivre à une répression san-
- 4-5 Pologne : l'élection du général Jaruzelski à la présidence de la République. 6 Nicaregua : le dixième
- anniversaire de la révolution sandiniste.

#### POLITIQUE

- 7 Au Parlement européen : MML Le Pen et Schönhuber forment un groupe technique sans la participation des néofascistes
- Bicentenaire : M. Juppé (RPR) répond aux criti-Mouvement préfectoral.

#### 8 La mise en vente en France des Versets sataniques.

SOCIÉTÉ

- La grève de la faim des chefs > .d'Action directe.
- 9 La formation des ingénieura de l'an 2000. 10 Sports: Tour de France.

- 19 Le Festival d'Avignon : le € Big Band >, cour d'honneur du off ; les Parisiens, de Pascal Rambert ; l'Echange, de
- Claudel. 20 Le Festival de Montpellier ressuscite un opéra de Saint-Saëns. 10 Communication

#### **ÉCONOMIE**

- 24 Les pouvoirs publics s'inquiètent des répercussions de la sécheress en France.
- d'épargne populaire. 26-27 Marchés financiers.

#### SERVICES

- 25 La présentation du plat

Abonnements ......10 Agrégation, admissions aux grandes écoles . . . . 18 Annonces classées . . . . . 23 Carnet .....23 Loterie nationale .....18 Météorologie . . . . . . . . 22 

Spectacles . . . . . . . . 21

#### TÉLÉMATIQUE

RÉSULTATS GRANDES ÉCOLES : CENTRALE ET, UTC

3615 tapez LEMONDE loode REST

#### Rebondissement dans l'affaire du Carrefour du développement

#### Le juge d'instruction interroge M. Joxe sur le « secret défense »

Le « vrai-faux » passeport de l'affaire Carrefour du développement fait un retour remarqué sur le devant de la scène politique. Chargé d'instruire tout ce qui, dans ce dossier, ne concerne pas directement M. Christian Nucci, dont le sort judiciaire relève depuis l'automne 1987 de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. M. Philippe Jeannin, juge d'instruction à Paris, vient d'écrire au ministre de l'intérieur, M. Pierre Joxe.

Il lui demande si l'épisode du « vrai-faux » passeport confectionné par l'un de ses services, la DST, et remis durant l'été 1986 à M. Yves Chalier, principal acteur de ce scan-dale politico-financier, alors en fuite au Brésil, est convert par le « secret défense ». Autrement dit : M. Joxe nt-il la position défendue par son prédécesseur, M. Charles Pas-qua, qui, suivi par le parquet, avait ainsi réussi à empêcher toute investigation sur celui ou ceux qui avaient donné cet ordre à la DST.

#### Le « vrai-faux » passeport

M. Jesunin demande à M. Joxe de confirmer que le « vrai-faux » passeport trouvé en possession de M. Chalier fait bien partie d'un lot de documents vierges confié à la DST pour ses missions de contreespionnage. Dans l'affirmative, il lui demande de préciser qui a donné l'ordre de confectionner ce « vraifaux » passeport et à qui il a été remis. A toutes ces questions, M. Pasqua avait opposé, début 1987, le « secret défense », pourtant réfuté par le prédécesseur de M. Jeannin dans ce dossier, M. Jean-Pierre Michan.

An cours de son entretien avec

M. Michel Rocard, le mercredi 19 juillet, M. Pierre Charles Krieg, président RPR du conseil régio-

president Krik du consen regionald'ile-de-France, a non seulement soulevé des questions techniques, financières et juridiques liées à l'urbanisme, aux transports et à

l'aménagement du territoire mais a abordé aussi des sujets politiques.

Ainsi, MM. Krieg et Rocard conviennent que le système électoral actuel qui régit l'Île-de-France et les

antres régions ne donne pas satisfac-tion. Fondé sur la proportionnelle avec des circonscriptions électorales par département, il ne permet pas de dégager une majorité nette et stable,

et si la poussée écologiste se confirme au prochain scrutin, en

Les réseaux câblés

La CEE attaque la France

les Pays-Bas et la Belgique

La Commission européenne a entamé des actions judiciaires

contre la France, les Pays-Bas et la

Belgique afin d'inciter les Douze à

adopter une directive réglementant

L'exécutif européen est, en effet, inquiet du blocage total des débats entre les différents ministres sur

cette directive, à laquelle il est très

attaché. Les règles restrictives appli-

quées aux programmes étrangers diffusés sur les réseaux câblés de

différents pays lui fournissent un

prétexte pour brandir le spectre d'une saisine de la Cour de justice

de la CEE, et démontrer que, sans législation spécifique, la règle de la libre circulation totale s'impose.

La Commission reproche ainsi à

la France d'exiger qu'au moins 50%

des programmes diffusés sur les

chaînes reçues sur son territoire soient d'expression originale fran-

caise. Elle conteste également la réglementation hollandaise qui

oblige les chaînes nationales à ne

dépenser les subventions publiques

qui leur sont allouées qu'auprès de

l'Organisme de production national

(NOB). Elle dénonce l'interdiction,

pour les chaînes étrangères sur le cable, d'introduire de la publicité

destinée spécifiquement au public

néerlandais et l'obligation d'inclure

dans leur grille 10% de programmes

nationaux. Enfin, les textes sur la

cablodistribution belge suscitent

deux mises en demeure, en raison

notamment des règles discrimina-

toires des communautés franco-

phone et flamande.

Trouvé sur M. Challer le 16 novembre 1986, lors de son arres-tation à Paris, ce passeport portait le nom d'Yves Navaro. L'ancien chef de cabinet de M. Nucci avait assuré aux policiers que ce document lui avait été fourni grâce à l'appui d'un haut fonctionnaire de police proche de M. Pasequa, M. Jacques Dele-bois, qu'il avait régulièrement au téléphone depuis le Brésil, où il fuyait un mandat d'arrêt de la justice française.

Certaines informations concor dantes avaient alors laissé entendre que ce « vrai-faux » passeport aurait été confectionné sur ordre de M. Pasqua ini-même. Démentant cette information publice par le Monde. M. Pasque avait engagé des poursuites contre notre journal, ant de se désister, en septem

La démarche du juge Jeannin prend M. Joxe au piège de ses pro-pres déclarations sur cette affaire. Depuis son retour place Beauvau, le ministre de l'intérieur, en effet, n'avait fait aucune démarche pour lever le « secret défense » invoqu en 1987 par son prédécesseur, qu'il avait alors violemment critiqué en tant que député de l'opposition et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

Mais, le 13 février dernier, sur Antenne 2, à «L'heure de vérité» M. Joxe avait catégoriquement déclaré : « Tout le monde sait qu'un faux passeport a été fait à la demande de M. Pasqua pour M. Challer (...). Cela n'a rien à voli avec la défense et rien à voir avec le secret, puisque tout le monde le sait. (...) M. Pasqua le regrette d'ailleurs. Il me l'a dit. »

La réorganisation de l'Île-de-France

M. Krieg (RPR) présente à M. Rocard un schéma des transports

évalué à 17 milliards de francs

1992, l'assemblée d'Ile-de-France

risque d'être réellement ingouverns-ble. Il serait souhaitable, dans le

cadre d'une unique circonscription

régionale, d'adopter, ont-ils admis tous deux, un système comparable à celui qui s'applique dans les villes de plus de 3 500 habitants pour les municipales. Mais une difficulté subsiste : les conseillers régionaux

font partie du collège électoral qui

désigne les sénateurs, et cela selon une procédure département par département.

de la volonté de la région de

construire une nouvelle université

mais les élus exigent d'avoir, au-delà des responsabilités financières, de véritables compétences sur son fonc-

Aux chapitres économiques, M. Krieg a réclamé un renforce-ment des pouvoirs de la région, non

sculement pour la révision du

schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), dont la pro-

d'urbanisme (SDAU), dont la pro-cédure devrait durer dix-huit mois mais aussi pour les transports, au sein d'un organisme regroupant la SNCF, la RATP, l'Etat et la région. M. Krieg, à ce propos, a fait part au premier ministre d'un projet d'orga-nisation des transports en commun

qui s'étalerait sur la durée de deux

Plans et coûterait environ 17 mil-liards de francs. Combinant les pro-

jets connus sous les noms de Météore (défendu par la RATP) et Eole (poussé par la SNCF), ce plan de synthèse, actuellement à l'étude, consiste à la fois à allèger le tronçon central de la ligne A du RER, considerablement en partier par la créer une des plans de la ligne A du RER, considerablement en constanté à créer une la crée

dérablement surchargé, à créer un couvei axe nord-sud entre Orry-la-

M. Krieg a fait part à M. Rocard

#### Dans l'Ouest et le Midi

#### Des milliers d'hectares détruits par le feu

Avec la sécheresse, les imprudences et les actes de malveillance, les incendies de forêts, de ailles et de garrigues se multiplient dans toute la moitié sud de la France.

En Gironde, entre l'étang de Lacanau et Le Porge, la forét flambe et, les sautes de vent aidant. le camping du Porge a brîllé au début de la soirée du 19 juillet après avoir été évacué dans l'après midi. L'armée, appelée en renfort, est intervenue à partir de 23 houres.

Depuis le 18 juillet, 3 500 hec-tares de pins ont brûlé en Gironde. A 7 h 30, ce jeudi 20 juillet, le feu n'était toujours pas maîtrisé. On attendait plusieurs avious « bombardiers d'eau » ainsi que soixante-seize pompiers parisiens avec vingt-cinq véhicules lourds acheminés à Bordeaux par train spécial.

Les pompiers forestiers ont perdu quatre camions, qui ont été pris dans les flammes après avoir été heureu-sement abandonnés par leurs équipages. Six hommes, cependant, ont été blessés, dont un seul a dû être hospitalisé à Bordeaux.

Un peu plus au nord, un incendie de forêt, survenu en Charente-Maritime, a coupé la voie ferrée Nantes-Bordeaux. Il a brûlé près de 500 hectares de bois avant d'être maîtrisé dans la nuit du 19 au 20 juillet grâce aux efforts des pompiers venns de plusieurs départe-

Dans i'lle d'Yeu (Vendée), 150 hectares de broussailles ont brâlé dans la journée du 19 juillet obligeant à évacuer, par précaution, plusieurs maisons qui n'ont pas été la proie des flammes, le foyer qui les menaçait ayant été maîtrisé. Des renforts en hommes et en matériel

Ville et Melun, et à engager une liai-

son rapide entre les gares du Nord, de l'Est et Saint-Lazare raccordée à

l'est de l'agglomération, via la Vil-lette et, à l'ouest, au pont Cardinet età La Défense.

bostilité à tout projet de rétablisse-ment de la procédure de l'agrément pour la construction de bureaux, qui

Les socialistes

« vigilants et exigeants »

Pour sa part, M. Yannick Bodin, président du groupe socialiste, qui a rencontré le même jour le premier ministre accompagné de ses quatre vice-présidents, a prôné une approche pragmatique des problèmes : il s'est déclaré partisan de l'idée suggérée par M. Rocard de demander communes riches une contribu-

aux communes riches une contribu-tion fiscale additionnelle permettant

tion fiscale additionnelle permettant de financer des projets commans impliquant l'Etat, la région et les municipalités. Comme M. Krieg et comme M. Fourcade, le PS pense que les plans d'occupation des sols (POS) des communes devront être conformes, de manière précise, aux dispositions du futur schéma directeur d'aménagement. Enfin, le PS d'Ile-de-France attend de la communication de M. Rocard, le 26 juillet,

nication de M. Rocard, le 26 juillet, au conseil des ministres, l'affichage

d'un calendrier précis et d'une méthode, ne voulant pas se conten-ter de simples déclarations d'inten-tion repoussant les décisions essen-

tielles à une date indéterminée

« Nous serons vigilants et exi-geants », a déclaré M. Bodin.

avait été supprimée en 1985.

Enfin, M. Krieg a manifesté son

ont été acheminés du continent pour aider les pompiers volontaires de l'île. L'un des incendies au moins a été allumé par un jeune maçon de vingt-trois ans, qui a reconnu les faits.

Dans le Gard, 700 hectares de garrique ont été incendiés au nord-ouest de Nîmes. Après avoir menacé plusieurs habitations et coupé deux routes, le feu a été maîtrisé dans la soirée grâce à l'intervention de huit cents pompiers et de six Canadairs. De même l'autoroute la Languedocienne a été coupée trois heures entre Nîmes et Remoulins en raison de la proximité d'un incendie.

Toujours dans le Gard, un autre incendie qui s'est déciaré dans les Cévennes dans l'après-midi du 18 juillet continuait à progresser dans un terrain extrêmement difficile malgré l'intervention de trois

Dans le même département, un jeune TUC employé comme patrouilleur contre les incendies de forêts est soupçonné d'avoir mis le feu à un tas d'herbes. Interpellé dans la matinée du 19 juillet, il a été placé en garde à vue.

En Dordogne, après les incendies qui ont détruit le 17 juillet près de 200 hectares de pius et de feuillus aux alentours de La Force, une trentaine d'antres feux se sont déclarés dans la journée du 19 juillet en divers endroits du département. Vers 21 heures, deux foyers étaient encore préoccupants et étaient com-battus avec l'aide de pompiers venus des départements environnants

En début de la soirée du 19 juil-, deux foyers se sont déclarés dans l'Hérault et dans les Hautes-Alpes tout près du parc régional du

#### Dans l'Iowa

#### Au moins 67 morts et 178 survivants après la catastrophe du DC-10 d'United Airlines

Un triréacteur DC-10 de la compagnie américaine United Airlines s'est écrasé, mercredi 19 juillet dans l'après-midi, à Sioux-City, dans l'Iowa, en essayant d'atterrir en urgence. L'appareil transportait 293 personnes, dont 11 membres d'équipage, et effectuait la liaison Denver-Chicago-Philadelphie.

Jendi, en fin de matinée, les auto-rités de l'administration fédérale de l'aviation civile ont fait savoir que 178 personnes avaient survécu à l'accident, mais un bilan définitif ne pouvait être établi car plusieurs sont dans un état grave. 67 cadavres avaient été retrouvés.

Les causes exactes de cet accident n'étaient pas encore commes le 20 juillet, mais il semble que l'appareil ait en une panne généralisée des circuits hydrauliques qui contrôlent notamment les mouvements et orientations des ailes. Un porte-parole de la compagnie a indiqué que le com-mandant de bord, le copilote et l'ingénieur mécanicien, qui se trou-vaient dans le poste de pilotage, étaient parmi les survivaints et avaient été hospitalisés.

Les rescapés ont fourni des témoignages sur les circonstances de l'accident : - Je pense que l'avion s'est posé à l'envers , a déclaré l'une des passagères rescapées, melanie Cincala, a joutant qu'elle populait parliament de l'envers de l' pouvait seulement se souvenir d'avoir pris dans ses bras un bébé et de l'avoir emment hors de la car-casse de l'avion. Melanie Cincala a également déclaré que l'avion avait pris fen à l'instant où elle en sortait.

150 1 6 25 1

2014

A .... 182

1 4"2

1.79.132

1200 0

127

1.7 3.78

der

112 5 30

12 81 8 4

18.713

19. a. a. a. a. a. a. a.

AMERICA SECTION

The same of the sa Configuration of the configura

Mattern, a construction of the

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

AND THE PROPERTY OF

E., .

331 Sept. 24 . 4

M1-0:2.5

Part I am a second

12.4 . Set

17.4---

Remarks to the

\$14000 . T. S. T.

d 18 588 58 1

Be Street

ST IN SALES

20 mm

2000

Service of the servic

NO WOOD TO

A 200 A 200

A Control of the Cont

Maria Santa

Ta Chia e

The same of the sa

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

FIRM July 1 1 1

THE STATE OF

**5** 

Hitter !

913 F 418

4 21 - 12

Un antre passager, interviewé par une radio locale, a déclaré que l'avion se trouvait à une altitude moyenne quand « une sorte d'énorme bruit sourd [avait] sécou l'appareil ». « Le pilote est sorti du poste de pilotage, a-t-elle poursuivi, pour nous dire que l'un des moteurs pour nous dire que l'un des moteurs avait explosé et que les débris avaient touché la queue de l'appa-reil. Nous avans tourné en rond pen-dant une demi-heure, alors que les pilotes se demandaient ce qu'il fai-lait faire. Puis ils ont dit qu'ils se préparaient à effectuer un atterris-sage d'urgence. Ils ont précisé qu'il aurait lieu dans énviron trente secondes mais cela a pris près de cinq minutes. »

#### Le gouvernement américain tente d'éviter un amendement empêchant le dialogue avec l'OLP

pour limiter le dialogue avec l'OLP conduirait à l'arrêt de ce dialogue,

Washington (AFP.). - Le secré-taire d'Etat américain, M. James Baker, a estimé, mercredi 19 juillet, qu'm amendement soumis au Sénat mement du département d'Etat, nement du département d'Eint, introduit par le sénateur consciva-teur Jesse Helms (républichin, Caroline du Nord), « mettralt fin au

dialogue engagé entre les Etats-Unis et POLP» en décembre der-nier, a déciaré M. Baker. Dans sa forme originale, cet amendement, a souligné le secré-taire d'Etat, interdit de dépenser des qui a « préparé, été complice, parti-cipé directement ou indirectement à des activités terroristes ». « Il serait difficile de poursuivre le dialogue malgré ce genre de texte, quand on considère que l'OLP était en fait une organisation terroriste», a-t-il poursuivi. Mais l'OLP a renoncé en décembre dernier an terrorisme, et il est important de poursuivre le dialogue puisque les conditionsss qu'avaient posées les Etats-Unis ont été remplies, a affirmé M. Baker.

Le président Bush avait aupara-vant rencontré les dirigeants démo-crates et républicains du Congrès pour teuter de les persuader de ne qui a été introduit après que le numéro deux de l'OLP, M. Salah Khalaf (alias Abou Iyad), eut révélé qu'il avait rencontré à deux reprises l'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Robert Pelletreau. Ces contacts, que le gouvernement amé-ricain ne cherchait apparenment pas à rendre publics, ont soulevé l'indignation en Israël et chez ses partisans au Congrès.

M. Khalaf est considéré comme le chef de l'organisation Septembre noir, qui massacra des athlètes israé-liens aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Il aurait été implique dans une prise d'otages à Khartoum en 1973, qui a coûté la vie à trois diplomates, dont l'ambassadeur américain Cleo Noel.

Le numéro du « Monde » daté 20 juillet 1989 : a été tiré à 499 808 exemplaires

#### 2 JOURS vendredi 21, samedi 22 **SOLDES**

Costumes, vestes, pantalons chemises, chemisettes, les meilleures griffes parisiennes

# N VOGUE

38, bd des Italiens (Près Opéra) et centre commercial Vélizy 2 - Détaxe à l'exportation

#### Mort de Marie-Madeleine Fourcade

Mme Marie-Madeleine Fourcade, ancien chef du réseau Alliance dans la Résistance, est morte jeudi, dans sa quatre-vingtième année, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, des suites d'une lonque maladie. Ses obsèques auront tieu le lundi 24 juillet, à 11 heures,

#### « Le hérisson de l'Arche de Noé »

Petite, mince, blonde, trente ans, mère de famille, Marie-Madeleine Méric – c'était alors son nom – a dirigé un de plus importants réseaux français de renseignement de 1941 à la fin de la guerre. Avec un handicap de plus on une différence de plus avec le stéréotype de l'« héroine de la Résistance»: née et élevée dans la haute bourgeoisie, c'était une femme du monde. Mais elle était avant tout d'une formidable volonté, d'un courage d'acier et d'un

sens de l'organisation exceptionnel. Elle était avant guerre secrétaire général d'un groupe de publications dirigé par le commandant Loustanau-Lacan, personnage bril-lant et comploteur romantique. Après l'armistice, Loustanau, homme de droite qui n'accepte pas la défaite, continue de comploter. A Vichy, Marie-Madeleine devient son chef d'état-major clandestin et progressivement se crée un réseau de renseignement qui, parce que Lous-tanau et son ancien camarade de Gaulle sont de vieux rivaux, est relié non à la France libre mais à l'Intelligence Service, et qui bien plus tard sera baptisé Alliance.

Loustanan arrêté avec ses adjoints, c'est, dès 1941, le « chef d'état-major » qui sera la tête de l'organisation. A vrai dire, au milien de tous les clandestins exaltés qui l'entourent, c'est la seule tête froide. Londres apprend avec stupeur ce que les messages lui avaient caché : le sexe du « patron » d'Alliance. Et Mario-Madeleine impose sa compé-tence et son autorité à 3.000 résistants qui vont du duc de Magenta, de généraux, de colonels à une foule de gens de « milieu modeste et peu fortuné - dont elle a décrit le conrage et le dévouement.

Il en fant. Le réseau est traqué par la police de Vichy. Avant même l'occupation de la zone libre, les Allemands recherchent ses émetteurs. Constamment menacé, trahi quelquefois ou infiltré - le premier radio anglais qui lui est parachuté est en fait un agent allemand qu'il va exécuter - il rénssit à survivre, organise sur la demande de Londres le départ de Girand à Gibrahar. Marie-Madeleine a donné à ses agents des noms d'animaux et ellemême s'appelle Hérisson - et les Allemands out surnommé le réseau l'Arche de Noé.

L'Alliance fournit à Londres une énorme quantité de renseignements militaires au prix de très lourds sacrifices. Son chef va de refuge en refuge ; il faudra plus de deux ans pour que Marie-Madeleine se laisse convaincre de partir en Grande-Bretagne par un avion Lysander. Elle y apprend l'arrestation de son adjoint, le commandant Faye. Elle n'y tient plus, regagne la partie occupée de la France après le débarquement. La Gestapo l'arrête à Aix-en-Provence le 18 juillet 1944. Forcant le passage de sa tête à travers les barreaux elle s'évade le soir

La Libération venue, Hérisson recherche ses morts d'Alliance, Les Allemands, avant de quitter les camps de concentration, ont tué les déportés appartenant au réseau.

Sa farouche énergie, Marie-Madeleine l'a mise an service de ses anciera camarades. Elle est aussi de toutes les grandes manifestation du gaullisme. Son livre, l'Arche de Noé, publié en 1968, comaît un très vif

#### - MEDIT -Le FAIT FRANÇAIS dans le monde LES MOISSONS DE LA FRANCITÉ (suita de la France 3º auper

Numbe de la France S' aupre d'appresion tempaise.

Ressurce, économie des 43 pays d'appresion tempaise.

Doit de la mer : les mous marièmes con bien des polongeneuts condinance des Bots rivenies France : 2º domine temborial mondell. Souchere des Bots d'expresion trançaire : métospole, les 30 DOM-TORE, les 200 DOM-

MARTINOT DE PREUIL 49560 NUETL-SUR-LAYON (Tome I 90F. Let 2 nombe 140 F franço)

### Le Français en retard d'une fenêtre

Nos voisins d'Ouvre-Rhin les changent trois fois plus que nous. Pour letter éffi-cacament contre le bruit, le froid page effractions, ISO-FRANCE-FEMÉTRES: vient poser dans le journée cus fenêtres qui sont la cté du confort. La technique qui sont la tre di corrort. La tactagione exclusive du premier spécialiste perisien permet de gagner aussi en clarté. Garentie dix ans. Devis granat - Magasin d'exposition, 111, rue Lafayette (10°) Mr Gare du Nord. 48-97-18-18.

CDEFGH